This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.



http://books.google.com





#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







Mont 6237

Hist- 6239

Jan Mayson et papine Mosson jont, tous deha mes habites et dien versag dans l'étistoire de france. Le Major

#### HISTO IRE

# DE LA VIE.

FAICTS HEROIQUES, ET VOYAGES, DE TRESvalleureux Prince Louys, III. Duc de Bourbon, arriere fils de Robert Comte de Clermont en Beauvoisis, Baron de Bourbon, fils de Sain & Louys.

EN LAQUELLE EST COMPRINS le discours des Guerres des François contre les Anglois, Flamans, Affricains, & autres nations. sous la conduicte dudict Duc, pendant les regnes de Iean, Charles cinquiesme, & Charles sixiesme Roys

IMPRIME'E SVR LE M.S. TROVVE' FN la Bibliotheque de feu M. Papirius Masson Foresien. Aduocat en la Cour de Parlement.

> Antres-Chrestien Roy de France & de Nauarre. LOYS XIII.



#### PARIS.

Del'Imprimerie de FRANÇO, 18 Hv # Y, ruë S. Iacques au soufflet vert, deuant le Collège de Marmoutier: Et en sa boutique au Palais en la galerie des prisonniers.

M. DC. XII. Auec Privilege de Roy.



## AV ROY.

 $fR_{\varepsilon}$ 

C'est à iuste tiltre que

ceste Histoire voulant paroistre aux yeux de vos subsects, a souhaité de paruenir à vostre Maiesté : laquelle Histoire est des actions es vie du magnanime es Catholique Prince LOUYS, troisiesme Duc de Bourbon, sorty du Sang du Roy Sainct Louys, de la tige duquel vous auez l'honneur d'estre descendu, comme vous en portez la Couronne & le Nom si celebre en la memoire des François. Je l'ay trounée en la Bibliotheque de feu mon fre-

re M. Papirius Masson, Aduocat en vostre Cour de Parlement, entre ses escrits concernans les Annales des Roys & Princes vos predecesseurs, es ay creu qu'elle vous estoit deue, comme au legitime successeur d'iceux. S'il est vray (SI+ R E) que l'Histoire soit necessaire aux Princes, que ce soit le plus digne Liure des Roys, , qu'ils en doiuent rechercher la cognoissance de bonne heure, i ose bien me promettre cest heur pour celle cy, qu'elle sera veue par vostre Maiesté d'un bon œil entre toutes les autres, puis qu'elle discourt en general des affaires de vostre Royaume, & particulierement des fruits de l'une des plus hautes branches dont vostre Maieste Royalle est yssue. Ayez la donc (SIRE) silvous

#### EPISTRE.

plaist, pour agreable, & recognoissez la vostre pour le suiet dont elle parle, comme vous appartenant, parce qu'elle vous est presentée par celuy qui faict continuelles prieres à Dieu pour vostre prosperité, & qui est

De vostre Maiesté,

Le tres humble & tres obeyssant subject & serviteur I. Masson, Archid. de l'Egl. de Bayeux.

ā lii



# ADVERTISSEMENT

~ & & 3/00

BAISANT mettre sur la Presse l'Histoire de la vie de tres-valeureux Prince Louys, troisiesme Duc de Bourbon, laquelle a esté escripte par le commandement de tres-excellent Prince Charles, Comte de Clermont en Beauuoisis, fils aisné de Iean Duc de Bourbon & d'Auuergne, Comte de Forests, & Seigneur de Beaujeu, Ie n'y ay rien voulu changer, bien que i'y aye recogneu des mots assez anciens, afin de n'encourir le blasme de ceux qui n'ayment les Escriuains qu'au mesme langage qu'ils ont escrit, seullement ay-je mis sur la fin vne Epistre d'yn nommé

ADVERTISS. AV LECTEVR. Laurent Preuner, d'autant que par icelle il dedie audit Duc Loys, la traduction qu'il fit par son commandement du liure de Ciceron intitulé, De Senectute.

ā iiij

A M O N S LE V R M A S S O N A R a H I D I A C R E D E L'EGLISE D E Bayeux, sur l'Histoire de la vie de Loys Duc de Bourbon, qu'il a de diééau Roy.

V llement ne craignez que ne soit ce present,
Tresbien reçeu du Roy, & qu'ilne luy agrée,
Car c'est de ses ayeulx une steur ramasse,
Dont l'odeur luy plaira, & leredra content.
Je verra que ce n'est, en H E N RY seulement,
Que la valleur s'estoit comme en son lieu rangèe,
La prudence s'estoit comme chez soy logée,
Brestoutes les vertus ont print hebergement.
Mais que du Tige Sainst duquel il tient le Sceptre,
A, un LOVYS DE BOV RBON, aussi tire so estre,
Tout sage, tout vaillant, plein de religion.
Terrible aux ennemis, & aux siens debonnaire,
Par ainsi la vertu se rendre hereditaire,
Alarace Royall' des Princes de BOV RBON.

P. Descayevi. Cons. Dy Roy, & Pre. de Mehun.

#### LE MESME AV LECTEVR.

(S) Aissecet Amadia El ce Richard sans peur,
(N) Ces quatre fils Aymond, ne lis ces Amours folles,
Ce sont mensunges purs, ce sont vaines parolles,
D'y employer le temps c'est perdre son labeur.
Lis cet Histoire cy, qui est tres veritable:
Tu verras la valleur, d'un Prince de BOVRBON,
Et de deux Connestabl' du Guesclin, Et Clisson,
La suitte des Angiou, Eleur sin miserable.
Des duels, des combats, Et tu verras encores
Soubz les loix de ce Duc, Et dessoubz son drappeau
Les armes des François s'esclater iusqu'aux Maures,
Les samos des François s'esclater iusqu'aux Maures,



# DES CHAPITRES CONTENUS AV PRESENT LIVRE

Omme le Duc Loys de Bourbon alla en hostage en Angleterre, pour le Roy Iea. chapitre 1. page 1.

Comment le Duc Loys de Bourbon repaira d'Angleterre en son Duché de Bourbonnois, &:

qu'il dict à ses Cheualliers. chap. 2. pag. 5. Comment le Duc de Bourbon donna à plusieurs Cheua-

liers son ordre de l'Escu d'or le jour de l'An: Et comme Chauneau ou le Ducestoit logé, luy presenta le liure peloux qu'il auoit faict contre les Nobles, & qu'il en seist.

chap. 3 page 8.

Comment le Duc de Bourbon exposa la signifiance de l'Escud'oraux Cheualiers, & Messire Philippes des Serpens parla pour tous, & le Duc repliqua aux parolles. ch. 4. pa. 12. Comme le Duc de Bourbon manda ses gens pour prendro certaines places en son pays que les Anglois tenoyent, Comment pour l'honneur de Dieu il faisoit la seste des Roys. chap, 5. pag. 16.

Comment la Roche sur Allier fut prise par le Duc & ses-Capitaines, Beauuoit où estoit Enfer & Montescot, & l'ordonnance qu'il fest. chap. 6. pag. 196

Coment le Duc de Bourbon alla à Paris vers le Roy Charles, & la Duchesse sa femme. chap. 7. pag. 21.

Comme Messire Loys de Sanxerre dist au Duc de Bourbon qu'il parlast au Roy d'aller deuant Saincte Seuere, chap. 8

pag. 25. Comment le Connestable Claiquin, & Messire Loys de Sanxerre eurent vn peu de noise pour la prise du Mareschal

#### TABLE DES CHAPITRES.

d'Angleterre.

chap. 9. pag. 27.

Comment Anglois furent desconfits deuant Bressoire en
Poictou, par Messire Louys de Sanxerre, & comme le
Connessable prist la Bastie de S. Maur sur Loyre, chap. 10.

pag. 29. Comment le Roy de France seils de belles ordonnances sur le faict de ses guerres & de ses pays, & comment le Duc de Bourbonnois & le Connestable s'entr'aymoient, chap. 11.

pag. 32.

Comme par le Duc de Bourbon, le Connestable, Messire Bertrand, & Messire Loys de Sauxerre sut prinse & gaignée Saincte Seuere en Lymofin. chap. 12. pag. 34. Comme plusieurs places farent prises en Poictou par le Duc de Bourbon & autres. chap. 11. pag. 40. Comme la Duchesse de Bretagne sut prise, & le Duc de Bourbon la deliura. Et commentaucuns Barons Bretons. s'allierent au Roy, & comme le Connestable desconfist les Anglois denant Chissech. chap. 14. pag. 43. Comme Messire Loys de Sanzerre fut faice Mareschal de France, & commele Duc de Bourbon & le Connestable. allerent en Bretagne guerroyer par le commandement du Roy, & quelles places ils prindrent. chap. 15. pag.47 Comme le Duc de Bourbon, le Connestable, & le Mareschal prirent les Isles de Iarsee & de Grenesie deuant Bretagne, & comme ils assiegerent Brech, & quels mots mandoit Messire Robert Canolle au Connestable. chap. 16. pag. st.

Comment le Duc de Bourbon partit de Bresch, & mena auec luy aucuns Barons Bretons à Paris, lesqueulx il retine en son hostel, & seirent serment au Roy. chap. 17. pag. 55. Comme le Duc de Bourbon enuoya de ses gens à Plancy, & qu'ils seirent contre les Anglois à la barrière amoureuse.

chap. 18. pag. 58,

Comme le Duc de Lanclastre presenta la bataille deuant Troye.

Commete Seigneur de Clisson destroussa partie des Anglois és faulxbourgs de Sens: & comme Anglois cheuaucherent par Bourbonnois.

chap. 20. pag. 63.

Comme le Duc de Bourbon, ses gens, & les Angeuins, prist Briues la gaillarde, & autres places. chap. 22. pag. 6.6. Comme le Duc de Bourbon ayde au Duc d'Anjou de sa guerre en Guyenne, & les places qu'ils prindrent: Et les

DES CHAPITRES. dons que feist le Duc d'Anjou au Duc de Bourbonchap. 22. pag. 69. Comme le Duc de Bourbon alla en Sauoye visiter sa sœur la Comtesse; Et comme aucuns des siens allerent en Prusse, chap. 23. pag. 72. Comme le Roy Charles ordonna le Duc de Bourgongne & le Duc de Bourbon, aller guerroyer en Normandie conire le Roy de Nauarre. chap-24. pag. 77 Comme l'Admiral de Vienne print Ponteau de mer par l'ayde aux gens de Bourbon, la Ryc en Angleterre, & le Prieur de Leaux. chap. 25. pag. 81. Comme le Duc de Bourgongne fut esseu pour passer en Angleierre: Et pourquoy l'armée ne le tint. ch. 26, pag. 85.3 Comme le Duc de Bourbon sceut nouvelles de la prise de Belleperche par les Anglols, où la Dochesse sa mere fur chap. 27. pag. 87. prife. Comme le Duc de Bourbon assiegea Belleperche, & comme le Comte de Bouquignan le contressieges. chap. 28. pag. 91. " Comme le Duc recouura Belleperche, & comme le Comtede Bouquignan se partit & puis retourna, & comme le grand David for mort. chap. 29. pag. 95. Comme le Roy bailla la charge au Duc de Bourbon de la conquette de Poictou: comme le Seigneur de Chisson fut secouru, & comme Montcontour sue pris. ch. 30. pag. 103. Comme Poictiers le rendiran Duc de Bourbon au nom du Roy, & autres places, & la Rochelle, & comme à Bennon feurent to us tuez par le Connestable: aussi comme la Duchesse mere au Duc sur deliurée. Et comme le Captal de

Comme Poictiers le rendiran Duc de Bourbon au nom du Roy, & autres places, & la Rochelle, & comme Bennon feurentto us tièz par le Connestable: aulsi comme la Duchesse mere au Duc sut deliurée. Et comme le Captal de Bus sut prins.

Comment le Duc de Bourbon ot la charge par le Roy, & le Duc de Burre, d'aller guerroyer en Auuergne, les places qu'il ot, & comment il feit rendre les calices aux Eglises que ceux des trois Crox auoient pillées. chap. 32. pag. 111.

Comment le Duc de Bourbon araisonna les Seigneurs d'Auuergue, d'assieger la Roche Sennadoire qu'il assiegea, chap. 33. pag. 115.

Comme present le Duc de Bourbon en son ost e combatit lebastard de Glarins, pour la querelle du Sieut de Montraviail, contre vn Gascon Anglois. chap. 34. pag. 117.

Comme le Duc de Bourbon print honorablement la Roche Sennadoire, & autres places qu'il rendit au Duc de

I chap. 35. pag. 122 Berry. Comme le Duc de Bourbon se meist en ordonance pour aller en Espagne la premiere fois, pour cuider voyager en chap. 36. pag.126.... Comme le Duc de Bourbon alla en Auignon visiter le Pape. & faifant son cheminile Roy d'Arragon le festoya, commele Roy Henry d'Espagne luy feist grand' chere. Et pour ils'en recomma pour s'en aller en Grenade. ch 37 pag. 129. Commeles Ducs d'Anjou & de Bourbonne pourentrete. nie le Connestable Claiquin au service du Roy. chap. 38. pag. xss. Comme le Connostable Messiro Bernherand se partit de Bretagne, fur l'esperance de s'en aller en Espagne; passaipar. Bourbonpois, on le Duc le festoyan so alla deuant Chaftel neuf de Raudon poù il mourut & ot le chastel, chap. 29. 1 Comment les Princes: Ducs, en France, du sang Royal. menerent le teune Roy Charles couronner à Rheims: Et de ceux qui furent mandez à Nantes à le garder des Anglois. chap. 400 pag. 144. \$7###**005**7 3# Commo Melsire Pierre de Bueilh d'Anjon alla à Nance se ioindre auec les gens du Duc de Bourbon, chap. 420 Commeles gens estans à Nantes pour le Roy de France, se contindrent contre les Anglois. ... (chap.42. pag. 150... Comment le Comte de Bonquignan le leua de deuant Nantes : Et comment les quinze Anglois ne feirent leurs," Comment cinq nobles hommes François feirent armes à Vanues, controcing nobles hommes Anglois, & qu'il en facing North Hang Bruke is a south were chap. 44. pag. 158. Comment les armes accomplies, Messire Guillaume Farintonne Anglois, & Messire Lean de Chastelmorant, seirene armes, qu'il en fut, comme le Cheuallier fut en prison, & comme Chastelmorant dist de belles patolles, th. 45. pag. 361 Comme le Duc de Bourbon entreprint la charge par le Roy, & le Duc de Berry, pour la seconde fois aller guerrovence Polcton, & comme il ot Taillebourg, chap. 46. pag: 1674 Comme le Due de Bonrbon ot Bour Charante, le Eaon, où fot pende le Cordellier & Molcon, où il feift le mal chap 47. pag. 172. temps C in the

DES CHARITRES. Commentle Duc de Bourbon assiegea Vertueil, & comme la mine y fut ordonnée à faire. - chap. 48. pag.177. Comme le Duc de Bourbon se contentoit mas de laisser le siege de Vertueil, & pour celasoy enuoya excuser au Roy. chap. 49. pag. 181. Comme le Duc de Bourbon se combatit en Mine à Vertueil, & comme il ot le chastel. chap. 50. pag. 184. Comment les gens du Duc de Bourbon en son absence, & les Poicteuins, conquesterent Corbies, les Granges, & Mont-vaillant. chap. sr. pag. 191. Comme par le sens & aduis du Duc de Bourbon, Anglois se leuerent de deuant l'Escluse. chap. (2.pag. 396. Comment le Duc de Bourbon retint en sou service au gouuernement de ses pays, le Seigneur de Nourrys. chap.54. page 200. Comment le Sire de Nourris, seexploict a au service du Duc de Bou:bon & qu'il feist. chap. 44. pa. 103. Comme le Roy de France entreprist le voyage d'aller en Flandreschap.55.pa.206. Comme par le bon aduis du Duc de Bourbon, & du Sire de Coucy, le Roy de France eut la bataille contre Flamans à Rosebeque. chap. 56. pa. 24r. Comment le Roy à son retour de Flandres entra à Paris, où premier entra le Duc de Bourbon. chap, 57.p.219. Comme les armures de Paris furent portees au Louure par commandement du Roy qui les receut, & comme le Duc de Bourbon parla au Sire de Nourris beaux mots chap 48. page 113. Comment le Due Philippes de Bourgongne entreprist le passage d'Angleterre. chap. 59. pag. 225. Comment le pailage d'Angleterre fur rompu, & comment le Duc de Bretagne traicta partit les Anglois de Bourbonnois. chap 60 p.231. Comment par le conse il du Duc de Bourbon, deux Cheualiers furent enuoyez deuanten Espagne, pour ayder au Roy Henry, de la guerre. chap.61. p. 236. Comme le Duc de Bourbon, alla en Espagne la seconde chap.62.p.240.

#### TABLE

Comme le Comte Phebus de Foix festoyale Duc de Boutbon en sa ville d'Ortais, lequel s'en retournoit d'Espagne.

chap.64 page 247.

Comme le Duc de Bourbon alla guerroyer en Bordelois, par l'aduis du Comte Phebus, & qu'il feift. chap. 65. p. 25 et. Comme le Roy de France alla en Allemagne guerroyer le Duc de Iuilliers, & que le Duc de Bourbon ot le chaftel de Dul par le moyen d'un fien vallet d'Eschançonnerie. ch. 66. page 254.

Comme le Roy de France alla guerroyer le Duc de Guerles, & comme celluy Duc & celluy de Iuilliers s'accorderent au Roy.

Commele noy & le Duc de Bourbon baillerent gens au Connestable Clisson pour ayder au Comte de Ponthieure, contre le Duc de Bretagne. chap. 68. p. 261.

Comme le Connestable Clisson besongna en celle guerre, & comme S. Brio se tendir à luy. ch. 69. pa. 265.

& comme S. Brio se rendit à luy. ch. 69. pa. 265.
Comme le Royalla visiter Languedocson pays, & auecluy
son frere, ensemble le pue de Berry. & le pue de Bourbon.

chap. 70. page 169.

Comme l'Ambassade de Gennes vint au Roy luy requerant qu'il luy ploust bailler puissance de gens pour passer en Affrique. ch. 7 s. p. 27 2.

Comme le duc de Bourbon emprist le voyage d'Affrique, & quel Seigneurs s'offrirent aller auec luy, dont il sut content, & les retint sous.

Comme le de Bourbon enuoya deux Cheualiers au

Roy, quiluy accordast ce que les Geneuois requeroyent, qu'il respondit, & comme le Duc vint à Marseilles. cha. 73. page 280.

Comme le nucde Bourbon partit de Marfeille alla à Gennes, & comme en belle ordonnance descendit deuant Affrique, & l'assiegea, & comme Sarrazins seurent reboutez.

chap.74. page 285

Comme le Duc de Bourbon parla au Confeil deuant Affrique', & comme le fiege fut enclos, & l'ordonnance de le garder. chap. 75. pag. 290. Comme le Roy de Thunes Sartazin accompagné d'autres

deux Roys vint deuant Affrique, l'escarmouche qui y sur faicte, & comment le duc de Bourbon y escarmoucha & les Seigneurs, iour apres autres. chap. 76. pag. 293.
Comme l'affaut sut donné par le Seigneur de Bourbon, &

#### DES CHAPITRES.

la compagnie à la ville d'Affrique, & comme Santazins le maintindrent contre Chrestiens. chap.77.P.299. Commele puc de Bourbon alla pour faite retraire Boucicaurle ieune, & comme le puc courut les tentes de Sarrachap. 78. pag. 304. Comment le puc de Bourbon, & autres pattirent du siege d'Affrique, & la belle maniere de partir. ch.79.P.309. Comme le Duc de Bourbon à son retour d'Affrique prift en Sardaigne aucunes places baillans viures aux Sartazins, & comme par fortune arriva en Sicile, où le Seigneur de Clermont le festoya. Comme il appaisa les Sires de Plombain & de Lerbeaux contre Genenois, & puis alla à Mar-Teille. chap.80.pag.317. Comme le Duc de Bourbon apres son retour d'Affrique, feit son mandement pour ayder la Comtesse de Sauoye la fœur, & de son douaire qu'on luy tenoit à tort. ch. 81.p. 124. Comme le Duc de Bourbon alla à Paris deuers le Roy. chap. 81. page 329. Comme le Roy de France alloit en Bretague faire grierte au Duc, & comme pour vne maladie qui luy vint, & luy congint retourner. ch 83.page 332. Comment! Autheur parle vn peu de fortune, & qui luy en-Temble. ch.84 pag 336. Comme le Duc d'Orleans sur occis à Paris, & comme le Duc de Bourbon auoit mere douleur. ch.85.p.339. Comment l'Autheur commande for: la parience du Duc Loys, & la belle vie qu'il menoit. ch.86.pag.343. Comment le Duc de Bourbon print congédu Roy, s'en vint en son pays, où il ordonna de ses besongnes: Et comme le Sire de Nourrys par son bon conseil pouruoya aux a ffaires du Due. ch.87.pa 348. Comme le Duc de Bourbon ennoya de ses gens en l'Eucsché de Mets en Lorraine, en l'ayde de son parent le Cardi. nal de Luxembourg, qui ores est Sainct. ch 88.p.354. Comment le Duc de Bourbon ennoya de ses gens à son nepueu le Comte de Sauoye, & le terrible assault qui fut à Syon en Valleis. chap. 89. pa 339. Comme le Duc de Bourbon auoit intention de faire plufieurs voyages honorables. chap.90. pa.366. Comment le Duc de Bourbon avoit en propos d'vser sa vie aux Celeltins à Vichi, auec quatre Cheualliers, & comme a Souuigni luy vindrent nouvelles que Ame de Viry guer-

#### TABLE

royoit son pays de Bresse, & le bon remede que le Duc y chap.91.pa.369. meit. Comment le Duc de Bourbon vint à Ville-Franches, où le Roy de France luy enuoya gens d'armes pour luy ayder de sa guerre contre Sauoyens. Comme Ambreu fut pris. En comme le Comte de Sauoye rendit Ame de Viry au Duc. chap.92.pag.375. Comme le Duc enuoya de ses gens au Mareschal Boucicault, dont Chastelmorant estoit chef, & qu'ils feirent auant qu'ils feussent à Gennes. chap.93.p. 382. Comme le Mareschal Boucicault & les gens au Duc de Bourbon desconfirent le Marquis de Vorlé, & les Brigans deuant Milan. ch.94 p.386, Comme le Duc Bourbon feit son mandement pour ayder ses nepue ax d'Orleans. chap.95.pag.191. Comment le bon Duc Loys de Bourbon trespassa de ceste ch. 96. p. 396. Comment le Duc Loys est digne de recommande. ch.97.

page 404.

Extraitt

#### Extraict du Privilege du Roy.

Pargiace & Frinilege du Ray il est permis à M. lean Masson Archidiacre de Bayeula, de faire imprimer par tel Imprimeur que bon juy semblera; l'Hispoire de Louy; proissesse Duc de Bourbon. Et ce iusques au terme de six ans sinis & accomplis, à comprer du sour que le dit Liure sera acheué d'imprimer. Pendant lequel temps dessences sont faictes à rous Imprimeurs, Libraires, & autres de quelque estat, qualité, ou condition qu'ils soient, de non imprimer, vendre, contresaire, ou alterer ledit Liure, ou aucune partie d'iceluy, sans le consentement dudict exposant, sur peine de trois cent litres d'amende, à nous applicable, & d'amende arbitraire, car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le 28 iour de Decembre, l'an de grace, 1611. Et de nostre Regne le deuxiesme.

Par le Roy en son Conseil.

Signé,

COMBAYLT.

EN vertu du Prinilege cy dessu mentionné, l'ay M. Iean Masson Archidiacre de Bayesix, faich transport à François Huby, Maistre Imprimeur & Marchant Libraire en l'université de Paris, du Prinilege cy dessu mentionné, pour en iouyr selon le contenu d'iceluy, sans que nul autre y puisse pretendre aucun droits pendant ledich temps.

Acheue d'imprimer le 25. Innuier, 1612.



# LA CRONIQUE DE LOYS, DVC DE BOVRBON.

#### PROLOGVE.

Res-Noble Seigneur (harles, Comte de (lermont, aisné fils 🕻 de puissant Prince Feán , Duc de Bourbon & d'Auuergne, (omte de Forest , 🔂 Seigneur de Beau jeu, qui auez la charge 📀 gouuernemet, Et administration de ses terres & Seigneuries en son absençe, & estés Lieutenant du Roy de France en ses guerres, pource que vous entendez droictement à biev fer devostre dignité, vous vous recor deZ des prouesses co vaillances de voz predecesseurs. Et pour le grand desir qu'auez leur voyes ensuyure, vous apleu comander à compiller, & descrire un liure de leurs faicts, I par special les œu-

#### PROLOGVE:

ures d'armes, & Cheualleries vertus, bonnes mœurs, belle vie El bonne fin, du hault & excellent Prince tres-renommé, le Duc Loys de Bourbon vostre ayeul, or me ordonner cefte description, & que ce seroit l'un des singuliers plaisirs que ie peusse à vous ; co: à vostre Hostel. Fay volontiers obey a vostre commandement, combien que ce m'ayt esté chase greueuse de si bauts faicts entreprendre pour l'insuffisance de mon esprit, & aussi de mon rude langage : mais pource que la lecture plaise aux liseurs & escouteurs, i'ay mis l'histoire en assezcomu parler par le decret, & memoire de honoré Cheualier IEAN Stre de CHASTELMORANT, qui a mon aduis & selon verité parloit plus de veoir que d'ouir, & singulier deduict prenoye en escoutat par sa parolle l'honorable vie du Duc Loys, pour les tres grands biens que le (heuallier me disoit auoir de luy reçeus, 🖙 austi l'honneur que auoit eu en sa compagnie. Si eusse bien peu pro-

#### PROLOGVE

fité en ce volume, si le vaillant (henallier ne m'enst aydé en celle besongne qui les faicts des batailles auoit frequenté. Pourtant plus asseurement, ie Iean Dorronnille Picard nommé Cabaret, panure Pelerin, apres les memoires de luy euës, est la minute par moy faicte, entrepris à descrire est à grosser par chapitres les loüables faicts d'iceluy Duc est tres-noble Baron, le Mardy vingtneus une fapres Pasques, volontiers commenceray est ay suiuy du liure la matiere qui est telle.

HISTOI



### HISTOIRE DE LA VIE DE LOYS

DVC TROISIESME de Bourbon.

Comme le Duc Loys de Bourbon alla en hostage en Angleterre pour le Roy Iean.

#### CHAPITRE I.

'Est l'Histoire de tres-excellent, puissant, & tres-noble Prince, le Duc Loys de Bourbon, Comte de Clermont, grad Chambrier de France, duquel

ie considere l'excellence & la noblesse: pource que selon la droicte ligne de generation, ou degré de consanguinité, est descendu par genealogie de tres-glorieux S. Loys, iadis Roy du Royaume de France, comme vous orrez. Iceluy Seigneur Roy saince Loys, de la Royne sa femme, cut plusieurs fils: Dont l'vn nommé Robert Histoire de la vie de Logs

fur Comte de Clermont, lequel cipoulaila Baronne de Bourbon, & de Robert yf-fit Loys, premier Duc en Bourbonnois. Car Sainct Loys celle Baronnie esleua en Duché apres son retour de Damiette, & prist à somme celuy Loys, Dame Marie de Haynault, sœur au Comte Guillaume. Duquel Loys & Marie descendit le Duc Pierre, qui espousala sour an Roy de France nommé Philipe, & de Pierre & Ysabel sa femme, fut Loys de Bourbon le troisselme Due, dont celluy hure est faict. Lequel Duc fut requis pour aller en Angleterre apres la prise du Roy Ican, qui fut pris deuant Poictiers en bataille; laquelle gaigna le Prince de Galles cotreluy, l'an mil trois conseinquante fix. Si obeyft le Datel sys de Bourbon & y alla, & si feirent maints autres Princes du Royaume de France du lang Royal, comme les Dues d'Anjou, Berry, & autres, & montoit la pleigerie du Duc, pourquoy il estoit on hostage, la somme de centinile francs d'or. Et la Royne d'Angleterre quillois vinoit, feme du Roy Edouait, de l'Hoftel de Haynault, effoit sa parente à cause de la meré au Due, estant du lignage de Haynault, & parla valleur, belle ieunelle que la Royneticuna au Duc de Bourbon son parent, qui estoit moult

bel & gracieux Chevalier, & qui aymoit l'honneur sur tout, bien regardoit aussi les bonnes mœurs dont il estoit plain, & le sien lignage, & qui fut vn Cheualienfort amoureux, premierement enuers Dieu, apres enuets toutes Dames & Damoiselles, plain de graticules parolles, & ne pouvoir estre enliquoù il ouyst dire mal de Dames ne de Damoiselles, & ceause routson tops, comme à plain est escript en aucuns liures qui font faicts de luy, dont ses vertus furent tantagreables à la Royne d'Angleterre,& aux Dames du pays, & à tous autres Chevaliers & Escuyers d'honneur, que le Duc Loysalloit par tout le Royaume à son plaifir, & venoit souventes fois deuers la Royne à la Cour, où s'esbatoit aucunes sois au jeudes doz, où la Royne passoit temps volonciers. Et celle grace d'aller & venir par tout és festes & esbanoys, avoit le Duc Loys par sa graticuseté, ioyeuse parolle, & bel viure, ce que nul tenant les hostages n'auoit. Ettant que par le Royaume d'Augleterre, Dames, Damoiselles, les Cheualiers Escuyers. l'appelloiét le Roy d'hôneur & de leesse. Et demeura le Duc Loys de Bourbon en celuy hostage à ses propres cousts, frais, & despens, pour son souverain Seigneur, l'espace de lept ans & plus, mon-

tant la despence à la somme de quarate mis francs passez, sans le principal qui montoit cent mil francs d'or. Lesqueulx cent mil francs, ses pays de Bourbonnois & Beauuoisin payerent comptas auec toute sa despence. Car en ce temps là le Roy Charles de France qui viuoit, fils du Roy Ican, qui mort estoit en Angleterre, auoit tant affaire en son Royaume, tant par les esmotions d'aucunes ses communes appellez iaques & maillets, comme pour le Roy de Nauarre & d'autres grandes compagnies qui luy -estoient contraires, que le Royn'auditpeu ayder au Duc, nonobstant que le Roy de France eust espouse sa sœur aisnée à semme, & le Roy Pierre d'Espagne l'autre, que l'autre de ses sœurs eut par mariage le Coteverd de Sauoye, vn grand Seigneur & vaillant. La quarte espousa le Côte d'Har-court, la cinquiesme le Seigneur d'Alle-bret, & la sixiesme sut Prieure de Poissy, & la tante du Duc Loys pour mary le Roy de Behaigne:

Comment le Duc Loys de Bourbon repaire d'Angleterre en son Duché de Bourbonnou, Gr qu'il dust à ses Cheualliers.

## L. CHARJIL 1987, F

T E Duc Loys de Bourbon apres la mort du Roy Ican, paya toute a finance dont il estoit pleige, & ensplaine quittance du Roy d'Angleterre sipuis passa la mer & fen reuint en France, & l'en amena vn grand Cheualicr d'Angleterre appellé Messire Hue de Caurelay, à Clermot en Beauugisin, & là demeura le Ducles pace de deux mois pour payer auchus restes qu'il deuoit encores en Anglererre, & depuis en de grands frais, lesqueul x porrerent la finance que le Duc deuoit en Angleterre, & austilargent pour son venir en Bourbonnois, & de Clermont partitledit Due Loys, en vinten son Duché de Bourbonnois à Souvigay où il arriva deux iours deuant Noel, l'an de grace miltrois cens foixate trois, & defoneage l'an vingthuich Capil anoit grande denotion à deux corps fainces Majol & Odillo, gifans illechonorablement au Priore & y seiourna volontiers, pource que s'estoit l'une des bonnes A iii

villes de son pays, & la vindrent par deuers lay fee Chevaliers & Escuyers , qui bien sceutem freenie, actions de la feste moult liez & ioyeun durepailement de leur Sei-gneur. Et vint là Messire Grisson de Montagu, & Messire Guyon freres, Messire Guichart Daulphin, le Sire de Chastelmorant & de la Pailiffe, le Site de Chainentos, Mestire Guillaume de Vichy; Sirede Bulfech, le Sire de Chastel de Montagne, Metfire Lordin de Saligny, Messire Regaunt de Basarhe Sieur de Champroux, 80 maints autres Cheualiers & Escuyers dupays de Bourbohnois. Et n'estoit point de bonine heure né qui n'y venoit, & à la ville de Sounigny le four de Noel, lendemain, & l'autre fut ment la plus grande vie que l'on pourroit faire, & le quartiout des festes dit aux Cheualiers le Due entiant. Ienevous nenx bojutuneseife ges piena dao an anez faicts. Car si maintenant le vous en metciois vous vous en voudriez aller, & ce mid feroit vac des grandes deplishances que it peuffe audir : ear deplishe pe lans ione fob auffi lie comme se me troube ema e vous. Car ic fins en la compagnicoù ieveux viurc & moura, & vols privatous que vous vucillez este en compagnicle iour de l'an en ma ville de Mousses; & là ie vous veux

estrence de mon cœur & de ma bonne volonte que le veux auoir auce vois: Erveux aufli que m'estreniez au plaisir de Dieu, car i'ay elperance de me gounerner par vous & par voltre bon conseil és choses qui toucheront mes pays & le bien de ce Royaume, esquelles ie me veux employer à mon pouuoir, à vostite bon ayde, en vous priant li acertes comme plus puis, que vous me vueillez ayder à recouurer le temps que iay perdu, & bouter anant l'hostel dont is huis failly : car i'ay le cœur & le vouloir de mon offre oiseux, & de cecy ie vous prie auro les autres biens que m'anez faicts, que vous me vucillezayder : car ie veux viure Bemourir aucc vous, & ic pense qu'aussi sai-ches vous auccques moy. Et pour le bon répair que l'ay en vous apres Dieu, d'oresmunit ie porteray pour deuise vne ceinture où il y aura escrit vn ioyeux mot, ESPERANCE. A celle heure les belles parolles du Duc finecs, la Baronnie qui là estoit Cheualiers & Escuyers ploroient de ioye, en disant. Benoist soit Dieu, car nous auons Scigneur & Maistre.

A iiij

Comment le Duc de Bourbon donna à plusieurs Cheualiers son Ordre de l'Escu d'or, le sour de l'An: Et comme Chauseau où le Duc estoit logé, lus presenta le liure peloux qu'il auoit faict contreles Nobles, & qu'il en feist.

#### CHAP. III.

An qui couroit, mil trois cens soinan-te trois, come dit est, aduint que la veille du iour de l'An fut le Duc Loys en sa ville de Moulins, & sa Cheualerie apres luy, & se logea en ladicte ville en l'hostel d'vn de ses bourgeois, appelle Hugmenin Chauueau, qui estoit grand Procureur de Bourbonnois. Et le jour de l'Anbien matin seleua le gentil Due pour recueillir ses Cheuzliers & nobles hommes pour aller à l'Eglisenestre Dame de Moulins. Et auat que le Duc partist de la chambre les vintestrener d'vne belle ordre qu'il auoit faicle, qui s'appelloit l'Escu d'or. Et en celuy Escu d'or estoit vne bande de perles où il y auoit escrit A L L E N. Et premier de celle Ordre fut estrené le Seigneur de la Tour, Messire Henry de Montagu, fils de Messire Gillesselin, le second Messire Guichard Daulphin, le tiers Mess fire Griffon de Montagu, Messire Hugues

Dux thoisiesme de Bourbon.

de Chastelluz, l'aisné de Chastelmorant. le Sire de Chastel de Montaigne, l'aisne de la Pallisse, Messire Guillaume de Vichi Sire de Buissets, Messire Philippes Dessetpeine, Messirb Lourdin de Saligny, le Sire de Changemerles, Messire Regnault de Baserne, le Sire de Champroux, le Sire de Veaussé, le Sirede Blot, Messire Guillaut me de la Motte, Messire Pierre de Fonte. nay, du pays, de Berry, Et plusieurs autres Cheualiem qui retindrent l'ordre de l'Escu d'or, & se se soit chacun à moult honoré de le recevoir de non sans cause. Et en baillant ledit ardre commença à dire le Duc de Bourbonais àun chacun. Messeigneurs, celte Ordrodol'Bloudor que i'ay faide, fignific maintes choses honorables pour rous Cheualiers & sautres, losquelles ic vous disay apres le Seruice divin & que nous aurons disno, afin que les iusons & promettons tous ensemble. De laquelle chose le mercierent moult humblement, & pour la responce de tous les Cheusliers parla Messire Guillaume Dames, Sire de Vichi en partie. Tres-hault & puissant Prince, & nostre tres-redouté Seigneur, verz cy vofreCheuallerie qui vous mercie res-hung blement de la belle Ordre & grands dons que vous leur auez donnez, lesquels ne

rous (quintim one donner à ce idim, fois qu'ils vous officintérirs corps & leurs biens Sizeque Dienkura donné, qu'il vous plaise les recepcione bonné estreine à cestuy premier jour de l'An, nonobstarir quils y font obliger ale faire: maisteur coureft forme cleur volonte est pareille. Le Duc Liever oyand to parolles du Chenatier Jes racreia bien oberement delleurtresbonne votomet, & lour dist plaid en one. Pay arlourd huy receu les plus butes elercines plat Scignicil pentre eudir, quand lay ros conto cour dell mobiles Chesialiers que ic viens que vous esters; pour vienir à l'onten-tion que l'odésne. Bislanée se partirent, & alla le Due by Melky du en woonspagnic estoiet huiet Barones & bien iusques à que rante Consissionmes de nom La Messe celebree intecure le Duzacie les Barons, & luy resemmen la latte où il yauoit bon seu allume, se presenta Huguemin Chauticau, comporta valiure de demy pied de hault, qu'il avoirfaict secrettement contre rous les Nobles de Bourbonnuis, Choukliers & Elouyers ; lequol Chanueau vint deuane le Due difant. Mon tres redouté Seigneut Wous estant en Angleterro où vous aues demouré longue faison, ic me fais prins garde de voltre l'unice de des faits

de vostre pays, & ay minemoscrittorisics forsfaich & diclobey flances que los Che ualiers, Escupers, & Nobles d'arriere-fichs ontfaich, qui lont si grands qu'ils ont conficué rous leurs biens, & aucuns en ya, le corps. Er pource à ce jour del Aniele vous donne, & vous faicts la plus belie offre que vous sur faicte depuis que vous compartistate d'Angleterre, & ay mis sept ans à le faire, & s'appellemon liure le Prioux. Sivous prie mon tres-redouté Seigneur que vous le faciez executer, &ce fera vn trefor àvous. Le Duc Loys de Bourbon qui escoute son hoste Chauceau, luy fist responce en telle maniere. Hoke, vous auez mislongue chude & grande peine en sept ans que l'ay demeure en Angleterre à desfaire ma Cheualerie & la Noblesse de mon pays, dont vous auez fait comme œuvre de mauusis vilain, & bien ressemblez lanature dot vous estes yssu: car quant Seigneur vous prend en son service veu l'estat dot vous estes, vous vous descognoissez, & nercgardez point à la fin de vostre commencement, que n'estes rien sinon par le Prince eslev en tel office où il vous met. Et quant est de ce, Chauucau, que vous me dictes que vontre fiure Peloux foit execute, & brefle sera faict deuat vous. Certes il me semble que vous n'auezmie

d'efcript en vostre liure les biens que m'ont faict mes Barons qui m'ont jette de prison, mais y auez mis les grandes haines que vous auez à cux, comme telles gens de vostreestat ont. Finie la parole du Duc, il prist le liure Peloux de la main de Chauueau entre ses mains, & appella ses Barons & leur dist. Mes amis tirez vous pres, venez & veez que ie feray de ce liure que cestuy hoste m'a presente, lesquels y vindrent. Et adonc le Ducrua le liure au feu où il fut ars deuant Chauveau, qui cuidoit obtenir audience contre les Nobles pour les faire destruire, dont les Cheualiers & Escuyers mercierent humblement le Duc de la grandefranchise qu'ils veoient en luy, & seit cecy si franchement que la renommec en duratant qu'il vesquit, & en durera cent ans apres la mort, & grande leesse fut à tous ses Barons, car plusieurs en y auoit qui se doutoient.

Comment le Duc de Bourbon exposala signifiance de l'Escu d'or aux Chevaliers, & Messire Phi-

lippes des Serpens parla pour tous, &le

Duc repliqua aux parolles. CHAP. IIII.

Pour la folemnité du jour de l'An, apres la Messe s'assist le Duc à table, & sut grandle disné & plain de joye, de la noble

Cheualerie & Escuirie qui là estoit, & apres disné graces dictes à Dien, prononça le Duc Loys de Bourbon à ses Barons & Chévaliers de l'Ordre de l'Escu d'or, lequel auoit vn bel chappel verd en sa teste,& dist. Messeigneurs, ie vous mercietous de mon Ordre qu'auez prise apres ma venuë d'Angleterre, & vous veux dire que l'Ordre se gnifie & porte. Ladicte Ordre signifie que tous Nobles qui l'ont & qui le portent, doi-uent estre tous comme freres, & viure & mourir I'vn auec l'autre en tous leurs befoings, cest à sçauoir en toutes bonnes œuures que Cheualiers d'honneur & Nobles hommes doiuent mener. Et outre qu'ils ne soient en lieu à ouyr blasphemet Dieu quile puisse escheuer. Ét piè à tous ceux de l'ordre qu'ils vueillent honorer Dames & Damoiselles, & ne souffrir en ouyr mal dirc: car ccux qui mal en dient font petit de leur honneur, ils dient d'vne femme quine se peut reuancher ce qu'ils n'oséroient dire d'vn home, dont plus en accroist leur honte: Et des semmes apres Dieu vient vne partie de l'homieur de ce monde. Le secod article de cest ordre fiest, que ceux quile portent ne soient iangleurs ne mesdisans svn de l'autre, qui est vne laide chose à tout Gentilhomme: mais porter foy l'vn à l'au-

tre comme il appartient, à tout honneur & à Cheualerie. Et mes amis, dist le Duc, au trauers de mon Escu d'or est une bande où yasscript, allen, allen, c'estàdice, allons tous ensemble au service de Dieu, & sovons tous vn en la desfense de nos pays, &làoù nous pourrons trouuer ou conque> ster houneur par faict de Cheualior. Et pource, mesfreres, ic vous 2y dit que signisse l'Ordre de l'Escu d'or laquelle vn chacun à qui ie l'ay baillec le doit iurer & promettre deletenir, & moyle premier. Lors s'agenoüillerent les Cheualiers tous deuant duy, & luy dirent, que c'estoit la plus belle Ordredomils ouysfent mais parlen, &cle remercierent moult humblement de ce qui duy avoit pleu le mettre en ce nombre de Low Ordre, & luy firent tous le ferment en la -main, & les sermens faicts parla vn Cheuadier de Bourbonnois nommé Messire Phidippes des Serpens, vn des vaillans Chouadiers de ce Royaume qui distau Duc. Tres--hault, tres poissant Prince & nostre tres-redouté Seigneur, veez cy vostre Cheualeniequi est tantlye & ioyeufeque au monde pourroit eftre, de la grace que Diculouna faicte, qui les u offez de un chres oùils anoient demonté qui azone. Li regracient Dicu qui leura donné la voye d'honnoue

Se do clarré. Et furce refoodit le Duc Loys Meffire Philippes des Serpens Jerente cic à mesbons loyaux ler diceurs les choles qu'ils me dient : mais nonobliant la dott leur & couroux qu'ils ont en demademenre, se sont moncrez bons & seaux subjects: cari audis ch mon pays plus de douze places qui daltriyoi circinos hommes; lefquelles vous arez deliurees de ince ennemis, dont ie vous sçay bon gre, & fort cestes. Verrieres, Bleth, Veros, le Bourg des barres, Sainct Amand, Laithier, Montrond, Sainct Germain le Puy, Peffo, les Borbes, Bourg & Conne, Bilgnow, & Chancemerle. Auflielles places vous tous mes loyaux fervitions & febjects, vous offestellementemployez en monablence, que la plusgrand part d'icelles onvelle deliurees, moy enant prisonnich. Alaquelle deliurance vous beat coulin-Mellire Guichard Dauphin, & Meffire Griffon de Montagu, le Sire de Chaffelmorant, Meffire Erraid delEspinace, Messire Lordin de Saligny, Dainoz de l'Espinace, le Sire de Giffe, le Sire de Bist, & Mellire Guillaume de la Monte, lesquels vous autres ity nommez atiez rouliduis gens à vos mailons pout vo fire garde & deffence du phys, & les mtres Chandliers & Elcuyers blen à voltre 16 Histoire de la vie de Loys

commandement qui vous servoient pour la vaillance de vous, & auez tant faict dont ie suis tenu à vous. De celle parole se hontoient les Chevaliers, & dirent qu'il commandast, car ils estoient prests d'obeyt.

Comme le Duc de Bourbon manda ses gens pour prendre certaines places en son pays que les Angelois teneient. Comment pour l'honneur de Dien il faisoit la festé des Roys.

## CHAP. V.

L Duc qui veit & cogneut la bonne volonté de ses nobles hommes, leur dist encores. Mes amis, ie n'ay trouvé en mes pays questois places qui me sont bien encores sur le eceur, c'est à sçauoir la Roche sur Allier, qui fait tant de maux comme yous sçauez, car elle occupe la riviere de Loire. L'autre des places estoit Beauterne, où les Anglois auoient compassé vne fosse nommee Enfer. Et là ils iettoient les gens quine se pouvoient ou vouloient rançonner, Et latierce si estoit Montestoch, où il n'y auoit que lieue & demie de l'vne à l'autre, & des Anglois qui tenoient les places en estoit Capitaine le Bourg Camus, & Guillaume Pot qui là estoient demeurez dés

17

dés l'heure que le Prince de Galles passa par France. Si vous requiert (faict le Duc) mes tres-vrais bons seruiteurs & subjects, que le quinziesme iour apres la feste des Roys, vous vueillez estre ensemble à tout la puillance de Bourbonnois, Cheualiers & Isfcuyers, & autres gens de guerre, pour aller en aucun lieu où ie me veux employer en ma venue en vostre bonne compagnie, & ie vous departiray tieux biens que Dieu m'a donnez. Adonc les Chenaliers le remercierent humbletfient, & luy diret; fil'ils estoient appareillez à accomplir son bon vouloit; & viure & mibatir à son boil 'commandement, & qu'il saubiét affez de blens à despendre à son les nice. "Si les commandale Duca Dieu; & cux pris conge de luy le partirent & s'en allerent amaner leur assemblée, & dessietifale Duc Loys a Moulins qu'il feift faire d'abillements lecrets & amassergens à follon, & vanseaux pour alleraffieger laditeR oche qui estoit au milieu de la riviere d'Allier, & austr eschelles, & ordonna tres vaisseaux en Chastellets. L'ésgens partis de Cour, vint le jour des Roys où le Duc de Bourbon seit grande felte & lye chere. Et kirlon Roy d'yn enfant en l'aage de huiet ans; le plus pauure que l'on trouva entroute la ville, & le faisoit vestir en habit Royal, en luy baillant tous ses Officiers pour le gouverner, & faifant bonne chere à celuy Roy pour reuerence de Dieu: & le lendemain disnoit celuy Roy à la table d'honneur. Apres venoit sop maistre d'hostel qui faisoit la queste pour le pauure Roy, auquel le Duc Loys de Bourbon donnoit communement quarante liures pour le tenir à l'escolle, & tous les Chevaliers de la Cour chacun yn franc, & les Escuyers chacun demy franc: si montoit la somme aucunesfois pres de cent francs, que l'on bailloit au percou à la merc pour les enfans qui estoiét Roys à leur tour, à enseigner à l'escolle sans autre œuure dont maints d'iceux en vinoient à grand honneur. Et ceste bolle coustume tint le vaillant Due Loys de Bourbon tant comme il vesquit. Le lendemain des Roys, seist le Duc Loys de Bourbon, l'ordonnance des Officiers qu'il voulgit auoir en son hostel. Et premicrement de son sorps; & entre les autres prist Messire Lean de Demogret, qui estoit vn fage Cheualier, vieil, file tetint son maistredhostel, & Messire Goussot de Thory pour son Conseiller, & Voult Barberie (qui l'auoit seruy en Angleterre) pour son Escuyer trachant, & qu'il portast son pennon,

Digitized by Google

Duc troisiesme de Bourbon.

&le Sire de Chapropin Escuyer d'escuirie, & son pannetier, vn Escuyer appellé Iean Confes, & feist de ses offices vn chacun doubles, & haussa son estat bel & grand; non mye comme on le faict auiourd'huy, maisparbelarroy & bonne mesure, & retint vn Cheualier qu'il ay moit moult, pour les belles conditions dont il estoit plain; & pour les grands biens que le Ducen auoit ouy dire, l'enuoya querre, & le feist son Mareschal, & l'appelloit-on Messire Ican Delaye, qui le servit moult longuement & honorablement, & ne feist mye grande re-

Comment la Roche sur Allier sut prise par le Duc & fes Capitaines, Beauuoir ou effoit Enfer & Montescot.; & l'ordonnance quil feift,

tenuë de gens pour aller celle fois.

CHAP: VI: 1 4 4 4 4 4

E temps de quinze jours que le Duc de Bourbon ot ordonné à ses gens de venir par deuers luy, ils n'y faillirent mye: mais àceluy iour furent tous montez & armez moult gentement. Si alla vne partie à Moulins, l'autre à la ville Neufue & Brechart, & lautre entre Belle Perobe & Baignols. Le second jour apres feit mettre le Duc de Bourbon son Mareschal, Messire Iean de la Haye, Messire Lordin de Saligny, Damez de l'Espinace, Bonnin Buret, pour les mander deuant es vaisseaux en Chaftellers: Et au cousté en terre, Messire Griffon de Montagu, le Sire de Chastelmorant, Messire Guillaume de la Monthe, le Sire de Blot, Messire Errard de l'Espinace. Et de l'autre costé deça Baignois estoit le Duc Loys & sa banniere, & grande foison de Cheualerie qui auoient nauire pour aller à la place quandils vouloient, & ne demeura le Duc & sa compagnie que trois iours deuant la Roche d'Allier qu'elle ne fut prise par force, & morts & pris tous les Anglois qui estoient dedans, & ladisteplace rasee, dont la muraille y pend encores, & au partir de là, se rétirerent tous ensemble à la ville Neufue aux Breschars, & eux cous ensemble estoient moult lyez & ioyeux de ce qu'auoient exploicté, & dirent au Duc leur Seigneur qu'illeur auoit faict vne belle deliurance, & leur respondit adonques le Duc. Messeigneurs, nous n'auons tien faict si nous ne failons encores mieux. Nous auss encores icy deux autres places, l'vne appeldee Beauvoir, & l'autre Montescor, que tiontle Bourg Camus, & ont faict vne folscalbeauneir, que quandils ont prins aucuns : .i

prisonniers qui ne se veullent ou peuuent rançonner, ils disent, menez les en Enfer. Et là estoient iettez en celle sosse plaine de feu, dequoy le monde estoit si espouuanté quand aucun estoit prisonnier, il bailloit ce qu'auoit vaillant pour peur d'estre iesté en Enfer. Pource requist le Duc Loys à celle compagnie que tous tirassent celle part, qui luy respondirent: Nostre tres-redoute Seigneur, nous sommes prests d'aller où ilvous plaira, & ne desirons autre chose: Mais nous vous prions humblement qu'il vous plaise que vostre personne n'y aille point, car ce seroit mop d'honneur à eux àtelles gens que ce sont, qu'vn tel Prince que vous estes, y deustaller, carils sont excommuniez de sentencedu Pape, & sont gens de compagnio & sans adueu: Mais s'il vous plaist vous ordonnerez d'entre nous que allions là. Adoc le Ducleur accorda, & à grand peine, comme celuy qui toussours vouloit estre auec eux. Si fut ordonne que Messire Lordin de Saligny (qui auoit toussours gens) le Sire de Chastelmorant, Messire Errard de l'Espinace, & maints autres iroient là, & que le Duc se retrahiroit à Moulins, ensemble Messire Gnichard Daulphin, Meffire Henry de Motagu, & Messire Griffon son frere, Messire Guillaume de Vichi, Messire Guillaume

Damez, Messire Philippe des Serpens & autres Cheualiers de son hostel, pour auoir aduis & conseil sur tous les grands affaires qu'auoit le Duc apres sa venue en son pays, & les autres dessus nommez iroient deuant les places, & ainsi fut ordonné pour non perdre temps. Et s'en alla le Duc à Moulins, & les Capitaines auec leurs gens deuant les places lesquelles assiegerent, & furent prises par force en vnze iours, & morts tous ceux qui estoient à Beauuoir, except e le Capitaine nommé le Bourg Camus, lequely menerent à Moulins, & les autres furent jettez en leur Enfer, & vindrent les nouvelles au Duc, dont il fut moult eliouy& tout le pays, par maniere qu'il sembloit que Dieu y fust. Apres la prise des places, allerent les Capitaines deuers le Duc à Moulins, qui les reçeut liement, & en leur pretence feist de belles ordonnances: Tout premierement quatre Chevaliers pour l'ordonnance de ses affaires & de son pays, qui surent esseuz. Pre-mier, Messire Iean le Bastard de Bourbonnois, Sieur de Rochefort, Messire Philebert de l'Espinace, Messire Pepin Chaillon. Et lors feist le Duc le mariage de Messire Leans le Bastard, & de la fille Messire Pepin, qui depuisa esté appellée Dame de Rochesorr: Le quait Cheualier on nomma Messire

Goussot Sire de Thory, & estoient iceux Cheualiers moult vieils, & ne suyuolent plus les armes, & retint Messire Lordin de Saligny, qui estoit vn appert & vaillant Cheua-Her pour son compagnon d'armes, & tous les autres Chevaliers retint pour soy quelque part qu'il allast en armes, qui depuis ne faillirent d'estre en sa compagnie, en tous ses faices qui ont esté grands.

Comment le Duc de Bourbon alla à Paris vers le Roy Charles, & la Duchesse sa femme. CHAP. VII.

E Roy Charles de France, fils du Roy Lean, quand il scent come le Duc Loys de Bourbon, duquel il auoit la sœur à semme, auoit apres sa venue d'Angleterterecouvrees ses places par faict d'armes, & tenoit moult belle compagnié de Cheualiers & d'Escuyers, sut moult ioyeux de ces nouuelles, comme celuy qui en auoit bien befoing, & luy manda vn sien Escuyer d'Escuirie nomme Philippot de Santueilh, par lequel luy mada que sur tous les plaisirs que le Duc de Bourbon luy pourroit faire, qu'il fust par deuers luy à la feste de la Chadeleur. Si s'excusa le Duo, car il ne pounoir nullement, pource qu'il auoit fiancee (comme le Roy sçauoit) la fille au Comte Dauphin, qui de droit devoit estre Cotesse de Forests,

Digitized by Google

nonobstant ce que Messire Regnault de Forest eust vendu la Comté au Duc d'Anjou: mais pourtant ne laissa pas le Duc Loys de Bourbon à tenir sa promesse de mariage. Et recouura depuis le Duc la Comté de Forests par ses beaux seruices qu'il feit au Roy & au Due d'Anjou son frere. Et prestement se porte le Duc de Bourbon pour aller espouser la Duchesse sa femme, & furent les espousailles & nopces au Daulphine d'Auuergne, en la ville d'Arde, & se hastoit fort le Duc d'aller au Roy: mais apres le tiers iour de ses espousailles reuint vn Cheualier de par le Roy luy apportant lettre de creance. Et le Duc ouyé la creance du Cheualier, & les lettres leuës; comme le Roy luy prioit & requeroit qu'il se hastast en venir en cour deuers luy, &c. qu'il feist venir la Duchesse sa femme, pour accompagner & demeurer auccques la Royne, & ainsi le seist comme le Roy luy manda, qui en fut moultilye quandilles veit en son hostel, & demoura la Duchesse longuement augeques la Royne, nonobstant ce quele Ducallast tousiours en armes pour le bien du Royaume

antes de adulituoir de ca (comme de la case Daupie de la case Daupie de la case Daupie

in Q.

Comme Messire Loys de Sankerre dist au Duc de, Bourbon qu'il parlast au Roy d'aller deuant Saincte Seuere.

#### CHAP. VIII.

Emeurantre Ducde Bourbon auec le Roy à Paris, aduint que Messire Loys: de Sanxerre, & Messire lean de Villamme qui sentoient le Duc Loys moult cheuallureux, luy requirent qu'il pleust au Roy de lemander à Saincte Seuere qui destruisoit Poictou, Berry, & Bourbonnois, & eux auec luy:mais la Royne veut (en leur respondant) qu'il attendit son Connestable qui choit en Espaigne, lequel il auois enuoyé querre & jetté de prison: mais à dit le Roy, qu'il luy sembloit bon, si bien meist garnison sur le pays pour reparer au mal que tailoient les Anglois estans à Sain & Seucre. Si fut ordonné de par le Roy, que le Duc de Bourbon bailleroit à Messire Loys de Sanxerrecem hommes d'armes, Cheualiers & E (cuyers, pouraller fournir les frontieres de Berry, Etainsi fut faict. Si se partit Messire Loys de Sanxerre de Paris, &alla garnit les frontieres, & quarante hommes d'armes des gens au Duc de Bourbon à Bonieres, &

à Oursan (qui est un Prioré) en meist autres quarante, & dix hommes à Borthenoux, & dix à Ponniere, & Messire Loys de Sanxerre meist de ses gens en Establye à Puyagu, des meilleurs qu'il eust, dont ceux de Sain-& e Seuere n'olerent depuis cheuaucher es pays dessus nommez, from vn Anglois grand aduanturier, qui s'appelloit Michellet la Guide, qui vint cheuaucher de bois en bois luy septiesme, iusques à Souuigny pres des portes. Et vn bien matin comme à heure de Tierce, Michellet rencontra au dehors vn Gentilhomme de Bourbonnois, frere du Prieur de Souuigny, monté sur vn bel coursier, auec vn autre pareillement monte, & nommoit-on l'Escuyer Lancellot de Chanillah pere de la Renaude, que tous de furent pris: mais en s'en retournant Michellet auec sa prise, il sut rencontre des gens au Duc de Bourbonnois qui alloient d'une garnison à autre, & pouvoient estre huict, Messire Guichard de Chastelmorant, I ean son frere Escuyer Perrin du Scel, Oudin de Roullat, & autres quatre Gentilshommes, qui destrousserent Mis chellet la Guyde, & de fai& le prist Ican do Chastelmorant. 1 112 112 115 15 15 15 10 10 10 10

in Consideration of the constant of the consta

Comment le Connestable Claiquin, & Messire Lors de Sanxerre eurent un peu de noise pour la prise du Mareschal d'Angleterre.

#### CHAP. IX.

N celuy termine courut le bruit en Berry, comme le bon Connestable de France nommé Bertrand du Guesclin, alies, Claiquin venoit d'Espagne vers le Roy en France, & serroit gent en grande puissance pour amener auec luy en s'en reuenant pour combatre les Anglois qui orét esté douant Paris. Et estoit leur Capitaine Messire Robert Canolle, & lors Messire Loys de Sanxerre, qui sçeut le Connestable devoir combatre contre les Anglois, deffeist toutes ses frontieres, & les mena apres ly, ensemble les gens du Duc de Bourbon & tous autres, & fina de tirer iusques il vint à Vendosme, & là où ilse disnoit l'y vindrent nouvelles que les Anglois n'avoient osé attendre le bon Connestable à Pont vilain, mais s'enfoyrent une partie à Mesfire Robert Canolle à Derual. Le Marefchal d'Angleterre appelle Messite Vaultier qui se cuidoit retraire à l'Abbaye de Sain& Mauriur Loyre: mais il rencontra Messire

Loys de Sanxerre auec les gens du Duc de Bourbon & les siens, pres de l'Abbaye chie Vas, & se bouta le Mareschal dedans se cuydant sauver, où illec ot said de belles armes à le prendre. Si furét tous les Anglois morts ou prins bien le nombre de trois cens combatans, & le Mareichal d'Angleterre prisonnier, qui fut pris par Messire Fean Dazay Seneschal de Tholouze. Et environ trois heures sur le Vespre suruint le Connestable de France en bataille ordonnée qui les chassois & veit la desconfiture des Anglois, dont & fut moult courrouce qui n'y auoit esté, & demanda qu'estoit doucau le Marcschal d'Angleterre, l'on luy dist qu'il estore prisonnier entre les mains de Messire Louis de Sanxerre. Si l'y manda le Connestable pari le Seigneur de Mailly qu'il luy envoyast le Mareschal d'Angletetre, car il luy appartenoit, comme il disoit, à cause de son office. A laquelle parolle respondit Messire Loys de Sanxerre, que le Maroschal estoit prisonnierd'untres gentil Cheualler, & qu'il ne luy feroit point de rort. Le Sire de Mailly parla orgueilleusement, difant, que le Connestable auroit le prisonnier, & courouceroit celuy qui l'avoit pris. Ex reprist la parole Mossire Loys à Mailly 3 que ce n'estoit mie guerdon à payer relles geus comme le

Chenalier estoit. Et prestement dist à Melsire Iean Dazay present de Sire de Maisly, qu'il amenast son prisonnier à Pourquoy meust un peu de riorte entre le Connestable à sa venüe, & Messire Loys de Sanxerre, & ne parlerent point ensemble d'une piece.

Comment Anglois furent desconfits deuant Brefsoire en Poicton, par Adeswe Loys de Sanxerre, co comme le Connestable prist la Bastie des. Maur sur Loyre.

# CHARION COLOR

de Troux, qui avoit herdie & sçauoitoù ils s'biblient remaices par advis, s'en
vint à Mellire Loys de Satterre, & luy dift.
Monsiour (faict il) si vos gens ne sussent
las & gastex, ie vous enseignasse la plus belle
aduenture que vous enseignasse passe à longtemps, car l'ay veu bientroiscens combatans qui sont eschappez de Pont vilain pour
la paour du Connestable, & se soint boutez en vnemes chante ville nomme Courstant qui n'y à d'icy que quarre licues. A donc
ly demanda Messire Loys s'il se guideroit
bien, certes Monsieur (si dist le Chéua-

Histoire de la vie de Loys

20

lier.) Lors manda Messure Loys de Sanxerre aux Capitaines de sa compagnie, que tous montassent à cheual secrettement, & veinssent en vne place qu'il leur montra, où ils trouueroient luy & son estendard. Si obeyrent à son commandement, puis se meist à chemin toute la nuict, & se trou-ua apres minuict à Coursillon, où le Cheualier les mena, & ne trouua point les Anglois, car n'auoit mye deux heures qu'ils s'estoient de là partis, & s'enfuyoient comme gens qui sçauoient bien que l'on les chassoit, & fuyoient en Poictou en vne ville que l'on disoit Bressoire, à laquelle ville vindrent les Anglois pour cuider entrer dedans, & barguynoiem fortà ceux de Bressoire qui les recueillissent, & à celuy barguygnement vint Messire Loys de Sanxerre & la gent à la croix dessus Bressoire, qui estoit loing de trois traicts d'are. Quand les Anglois veirent François d'eux approcher, requirent fort à ceux de la ville qu'ils les meissent dedans, qui n'en voulurentrien faire. Et ce voyans les Anglois, ils se trahirent ensemble en yn parquet qui estoit deuant la porte. Lors Messire Loys de Sanxerre auec les gens de Bourbonnois & les siens, vindrent mettre pied à terre entour le parquet, & les combatirent fort, & lày eut faict de belles armes, car les Anglois se deffendirent fort, & ils furent fort assaillis, car les François emprirent la besongne si acertes, qu'ils gaignerent le parquet où ils entrerent par force, & se combatirent les vns aux autres: Mais en ce poignez furent tous morts les Anglois sans en oschapper nul, plus hault de quatre. Et apres celle desconfiture ne tarda pas trois heures que le Connestable de France suruint à tout grand gent en la place, dont Messire Loys de Sanxerre s'estoit party, c'est à sçauoir à la Croix deuant Bressoire, qui fut dolent & courroucé, de ce qu'il n'auoit esté à celle destrousse, & tourna tout court luy & ses gens pour aller prendre la Bastic de Sainct Maur sur Loyre que tenoient les Anglois, qui pouuoient estre quatre cens combatans, & destroussoient le pays. Le Connestable estant deuant la Bastie, voulurent faire les Anglois traicté à luy, d'eux en aller, & laisser le lieu, mais ne veut leur accorder pour le courroux qu'il auoit, que ja deux fois ne les avoit trouuez. & feist Maillin le fort de toutes parts . By lyide premier estoit au front, deuant, & tant s'efforça à l'ayde de les gens, qu'il prif la Bastie de Sainch Many, & force Histoire de la vie de Loys

d'armes & d'affaillir, & fut deliuré le pays d'icelle gent, qui la douloroient souvent sur desconsite. Messire Loys de Sanxerre qui ne vouloit mye estre oyseux auec les gens de Bourbonnois & autres, s'en alla tirant à la Ferte saincte Fosse entre Berry & Ortenois, où estoient aussi Anglois qui faisoient moult de maux, & pouvoient bien estre deux cens combatans, & si aigrement combatit Messire Loys à l'ayde des siens celle place, que à force elle sur prise, & là Messire Loys seist faire de belles charbonnees, car il en estoit bon maistre.

Comment le Roy de France feist de belles ordonnances sur le faict de ses guerres & de ses pays, & comment le Duc de Bourbonnon & le Connestuble s'entr'aymoient.

### CHAP. XI.

Le Roy Chafles qui bien sçauoit les belles armes que son Connestable de France, & Messire Loys de Sanxerre auec leurs gens, faisoient chacun sour, en augmentant son honneur, qu'ils aubient prises plusieurs places sur les Anglois, & les euret morts & desconfiés, les manda pour faire & ordonnes aucunes belles ordonnances & bon-

& bonnés sur le faict de ses guerres & de son pays, qui depuis durcrent bien longuement. Et fut le vouloir du Roy bailler les charges à chacun sclo ce qu'il deuoit auoir. Premierement bailla au Connestable de France quand il fut venu, mil & cinq cens hommes d'armes, dequoy il aroit en ce nombrel'vn des Mareschaux, & le maistre des Arbalestriers. Et sut ordonné le Duc Loys de Bourbon à huict cens hommes d'armes, & deux cens Arbalestriers qui estoit le nombre de mil combatans, & auec le Duc estoit le Comte de la Marche, Mesfire Loys de Sanxerre, ot en charge cinq cens hommes d'armes. Ordonna aussi le Roy cinq cés hommes d'armes sur la frontiere de Calais, que ot en conduicte le Sire de Sempy. Et encores fit le Roy vne or-. donnance que le Duc Loys de Bourbon & le Connestable ensemble auroient la chargedela Duché de Guyenne. De rechefordonnale Roy que au lour de Noel venant, tous les Seigneurs, Capitaines, & Officiers se trairoient deuers luy à celle feste, pour ostre grandement accompagné de Cheuallerie, & aussi pour bailler les ordonnances que chacun deuoit faire pour l'année. Et commanda le Roy que toutes gens fussent sus à l'issue de Mars. Et ordonna les tresoriers des guerres à vn chacun selon qu'il estoit, pour payer de mois en mois. Si fut baille pour tresorier au Duc de Bourbon & au Conestable, le Flament, & és autres Capiraines certains tresoriers. Et fut conclud que l'on payeroit les gés d'armes de mois en mois, iusques à cinq mois que l'hiuer véroit qu'on asserroit les frontieres, & que la grande puissance se retrairoit. Les ordonnances accomplies le Duc Loys de Bourbon regardoit amiablement Messire Bertrad de Claiquin Connestable de France, & l'aymoit moult, pource que ledict Conestable estoit repaire d'Espagne, où il auoit venge la mort de la Royned'Espagnesœur au Duc Loys, que le Roy Pietre son mary ot faict mourir, laquelle estoit une tres-deuote & faincte Dame: Et l'aymoit le Duc aussi pour la bonne cheuallerie dont plain estoit le Connestable, & pareillement le Conestable aymoit le Duc, & ainsi s'entraymoient de sain& amour, car le Duc de Bourbon aymoithonneur & tous vaillans Cheualiers.

Comme par le Duc de Bourbon, le Connestable, Messire Bertrand, & Messire Loys da Saxerre fut prinse or gaignée Saincte Seucre en Lymosin.
CHAP. XII.

E N l'an de grace mil trois cens soixate& douze, tint le Roy Charles à Paris la

feste de Noel grande & solemnelle: car les Capitaines de guerre & Officiers vindrent par deuers le Roy, ainsi comme ordonné estoit: & à celuy iour seruit le Connestable de Frace (la verge en la main & le chapperon hors de la teste) le Roy à table, & aussi seirent les Mareschaux, le Maistre des Arbalestriers, & chacun selon son endroit, & fut l'ordonnancetenue de leruiren Cour iusques apres lejour de l'An, & le jour de l'An passé seu. rent prononcees les ordonnances deuant dictes: Et que chaqun Capitaine deust aller où il estoit assigne. Et pleur au Roy que le Duc de Bourbon, le Connostables Messire Bertrand, Messire Loys de Samxorre 182 toure la puissance isoit en Guienne devant lagice de Poietiers chefde Poictors, laquel letenoient les Anglois. Ge entendu le Duc Loys de Bourbon respondit (oyant le Roy) aceux qui prononçosent, qu'à son aduls il luy (embloit que le premienvoyage qu'ils deugient faire e'estojt deuant Sain che Sousre, & puis à Poidier u de les raisons pour quoy disoit de Duc, que nuls Capitaines de guerre ne deugist rien laisser derriere eux, qu'ils no maynent tout par ordre: Et Saincte Seuere sied deça Poidiers dixhuict lieuës, si setoit bon d'y aller premierement poundespescher chemin & non perdre le temps

Apres le Duc de Bourbon, parla le Connestable de France qui dist. Adieu le veu, Monseigneur de Bourbon dict vray, car tous vaillans Capitaines ne doiuent rien laisser chose de conqueste arriere dos, & enallant à Poictiers nous verrons que les gars de Saince Seuere voudrot dire. Lors printent concluement de cheuaucher deuant Sain & Scuere & puis à Poi ctiers , & s'en alla chacun Capitalne faire son assembléco& à iour nommé se vindrent trouuer tous lus Scignours & Capitaines sur les marches de Berry & Montlucon, & eux assemblez s'en allerent deuant Saincte Seuere insques an nombre de trois mille hommes d'armos, & les huice cens Arbalestriers Geneupis: & cux venus deuant Saince Seuereilheime de Prime, feist parler le Connestable de France aux Anglois qui estoient dedans qu'ils se rendiffent, lesquels ne vouhirent isen respondre, Adonc le Ducde Bourbon, le Conneltable, & Messire Loys de Sanxorre, euret dauis fur ce qu'en affolt derfaire. Sixiftle Connectable, A Dieu le veu, Monsieur de Bourbon, puisque ces garsne neus fonnem mot, ie loue que vous & vous tenir pres desmurs, & mo frere de Sanxerre soit aussi aucoses gens en vnlieu; & moy auce les

Bretons & autres gens que l'ay, en l'autre, & soient les gars assaillis. La parolle finie & le conseil determiné, alla le Duc de Bourbo en son costé, le Conestable au sien, & Mesfire Loys de Sanxerre au sien. Et come en vn coy s'entendissent commença l'assault grand & fort. Or les Anglois tenans Sain-Ate Seuerc, veans les François estre assiegez deuant eux, & qui ja s'approchoient des murs pour l'assault commencer, se sierent en leurs forces: & pour plus estre asseurez de leur pouuoir, iurerent les dits Anglois en la main de leur Capitaine, vn serment tel qu'ils se deffenderoient vigoureusement,& que de leur place ils ne se mouueroient où ils seroient establis, s'ils n'estoient morts auant qu'ils la perdissent. Si fut l'assault des François moult grand & bien ordonné, & du costé du Duc de Bourbon vint son pennon aupres du mur, lequel portoit Iean de-Chastelmorant, & prestement ensemble le pennon fut vn bastard appellé Loys Verd, & Ploton de Chastelleuz bel Escuyer, &: Messire Guillaume de Vichy, & le remenat du fosse fut plain de gés d'armes au Duc de Bourbon, & feirent quatre hommes d'armes la mine & profods pertuys au mur, où bien peussent entrer trois homes d'armes, mais nul si ose d'y entrer, pour le repoussis

Digitized by Google

Histoire de la vie de Loys de lances que les Anglois leur faisoient, & de là iusques au coin de la ville estoit l'assault du Connestable, qui estoit belle chose à veoir. Car y cobatoit en six lieux en eschelles, & y avoit autres fix mines: Mais maintesfois par le cousté du Duc de Bourbon furent ses gens qui dedas la ville entreret tous premiers, & parles autres mines du Connestable & de Messire Loys de Sanxerre entrerent moult de gesd'armes, pource que pour les eschelles n'y pouvoit entrer nul', pour l'aspre & sort dessendis des belles armes que failoient ceux de dedans: L'assault longuement & durement dure de toutes les trois parties, sembloit à chacun des Seigneurs en leur assault, que leurs gens deussent les premiers entrer. Et là peut-on veoir fortement assaillir, & fierement deffendre, & ne se prenoient garde de leurs gens que sur les murs estoient rampez, iusques à tant qu'ils veirent les gens au Duc de Bourbon eux entrez iusques à deux cens qui tirerent enuers la Mo-te, où est le chastel où l'une des parties des Anglois se retrahirét, & peste-meste ores entrerent ensemble le penno & gens du Duc de Bourbon, en tuant Anglois en desaroy. Et

ainsi fut gaigné le chastel, & occis tous ceux qui furent attains. Et à l'heure que les gés du Connestable qui combatirent leurs leiz, & aussi ceux de Messire Loys de Saxerre, quad ils veirent le pénon dudit Duc de Bombon fur le chastel, accoururent à monter sur les murs de la ville, où les Anglois estoient chacun en sa garde sans eux mounoir come ils l'auoient voué. Et est merueilleuse chose à compter, car les François estans dedans se combatirent main à main aux Anglois, que pour mourir ne se vouloient partir de leur estre: mais là faisoient de belles armes en eux deffendans fierement, & dura celle meslee plus d'une heure. Mais Anglois ne peurent plus resister, ainçois moururent vaillament chacun en sa garde. Et est verité que de toutel'establie des Anglois tenans Saincte Seuere, n'en eschappa que cinq seulement, le Capitaine appellé Hennequin Fondoigay, autres trois & Robin de Meyéton que Chastelmorat prit, lequel Robin s'aduoua pour le Duc de Bourbon, affermant qu'il l'auoir seruy en Angleterre, quad il estoit en hosta-ge, de ses prouisions. Si le presenta Iean de Chastelmorat au Duc son Seigneur, qui luy feit bonne chere en luy sauvat la vie, & Mesfire Loys de Sanxerre feit mourir Fodoigay pour aucuns desplaisirs qui luy auoit faicts à la tour de Vente. Et sçachent tous quel'vn des beaux assaulx que l'on veit pieça en ce Royaume ne gueres ailleurs, fut la prise de

40 Histoire de la vie de Loys Saincte Seucre, mieux assailly & mieux deffendu.

Comme plusieurs places furent prises en Poietou par le Duc de Bourbon & autres.

#### CHAP. XIII.

C'Aincte Seucre prinse lendemain bien Dmatin deslogerent les Seigneurs pour tirer leur chemin deuant Poictiers: mais ils oyrent dire qu'il y auoit vne place pres leur chemin de Poictiers appellée Bellabre, que tenoit Pacqueron & estoit moult forte, & quand l'on fut deuant on leur demanda ouuerture, ils se teinrent vn peu: mais leur aduis fut par deliberation qu'ils deliurerent les cless aux Seigneurs de leur fort, & rendirent la place. De là cheuaucherent les Seigneurs auec leurs gens deuant Angle, qui ne s'osa tenir, mais feirent obeyssance. Et ce faict tirerent les Seigneurs à Chauuigny, qui est vn tel chastel que chacun peut sçauoir, où ils demeurerent cinq iours, car le Duc de Berry leur escrit vne lettre qu'ils l'attendissent, ainsi le feirent. Et vint le Duc de Berry à eux au terme à notable compagnie; & pendant ceils befongnerent tellement, que Chauuigny se rendist, ou ils l'eussent prins d'assault, & le trouua le Duc de Berry rendu quand il ar-

riua. Les Ducs de Berry, & de Bourbon, & le Connestable, Messire Loys de Sanxerre & leurs gens se deslogerent de Chauuigny, & allerent aupres de Poictiers, & sembloit au Duc de Berry que ceux de Poictiers luy obeyroient, sin'en feirent rien & demeuralà vn iour & demy deuant eux, bien le nombre de quatre mile hommes d'armes. Et sur ce eurent aduis les Seigneurs qu'estoit de faires si determinerent qu'ils yroient deuant vne grande ville, nommée Viuonne pour eux là loger, si le seirent. Et le lendemain allerent àvn bel'chastel clamé Morremar. Si futasfailly & pris d'asfault, & le premier qui dedas entra fut vn Escuyer du Duc de Bourbon quel'on nomoit Hugnemin de la Terrasse. Etprist iceluy Hugnemin le nepueu de Messire Aymery de Rochechouart, qui estoit Seigneur dudit chastel de Viuonc. Et apres la prise du chastel sut ordonné d'aller denat Nyort pour le cuider prendre qui pourroit, si se deslogea on bien matin pour s'en aller loger à Fontenay l'abbatu, qui est au plus pres, fequel on prist par assault: Mais vn Cheualier Capitaine d'Anglois, nommé Messire Vaultier Spurton, qui bien auoit trois mile combatans, s'estoit mis dedans Nyort, lequel sçauoit la venue des Scigneurs François, & leur vint celuy Messire

Vaultier auec ses Anglois entre Marets & leur fort presenter la bataille, Si allerent tous les Seigneurs & gensd'armes là pour combatre: mais ne peut estre remede qu'il n'y eust grande perte: car les Anglois estoiét en tres-forte place, & ne pouvoient Fraçois à leur aise ioindre à eux, & demeurerent vn iour & vne nui& François & Anglois, les vns deuant les autres, & les Seigneurs estans par telle forme qu'ils ne pouvoiét assembler aux Anglois pour les fors marescages où ils s'estoient fortifiez: leur vinrent nouvelles que le Duc de Bretagne à grand pounoir se venoit ioindre auec les Anglois pour les combatre, si curent aduis les Seigneurs par meure deliberation, que de là se partiroient pout luy aller au deuant, car ils auoient plus cher le rencontrer que les Anglois, & s'allirent loger les Seigneurs deuant Fontenay le Comte, vn des beaux chasteaux de Poictou, & des forts, & eux estans deuant, il leur fut denoncé qu'vne partie de la garniton de Fontenay estoit yssue pour aller gaigner sur François, pource cheuaucherent les Seigneurs hastiuement pour trouver la place despourueue,& ainsi le feirent: caril sut pris d'assault, & moult y cust gaigné dedans de richesses.

Ductroisiesme de Bourbon, 43 Comme la Duchesse de Bretagne fut prise, & le Duc de Bourbon la deliura. Et comment aucuns Barons Bretons s'allierent au Roy, & comme le Connestable desconsist les Anglois deuant Chissech.

CHAP. XIIII.

Vand les Seigneurs eurent pris Fon-tenay le Comte, celle nuict melme le deslogeret pour tirer iour & nuict à rencontrer le Duc de Bretagne qui estoit logé à Breschesac où est le bel estang: Mais quadil sentit la venue des Seigneurs François, ilse dellogeaà grade haste, & le faillirent les Seigneurs à trouuer. Et departit le Duc des Bretons les gens par les places, & lors Fraçois (qui tou sours au oi ét nouuelles) partirét des Marches de Poictou, & tireret iour & nuict en Bretagne par devat Rênes la cité au Duc. Et quad les Seigneurs y paruintet, ils trouuerent que la Duchesse de Bretagne estoit partie vn peu auant qu'ils vinssent pour s'en allerà Vennes, Si maderet le Duc de Bourbon, & le Connestable à bien cinq cens hommes d'armes apres, & la prirent à quatte lieuës delà, & fut prise la Duchesse par les gens au Duc de Bourbo & le Connestable, laquelle s'escrioit assez quand elle veit le Duc de Bourbon, & dist la Dameau Duc. Ha beau cousin, suis-je prisonniere?

44 Histoire de la vie de Loys

Si luy respondit le Duc de Bourbon: Nenny Madame, car nous n'auons point de guerre aux Dames, mais nous auons bien la guerre au Duc de Bretagne vostre mary, qui se gouverne estrangemet envers le Roy son droit Seigneur, & said folle entreprise qu'il ne pourramettre à sin. Et lors feist le Duc de Bourbon crier en l'ost, pareillement le Connestable de France, que tout homme qui auroit rien prins de la Duchesse, fut apporté en la place sur peine de la hart, si obeyst chacun à leur commandement, & prestement sut rendu tout à la Dame Duchesse de Bretagne, ce qu'elle pouvoit avoir perdu, fors aucunes lettres d'alliace des Anglois & du Duc de Bretagne, qui luy feurent trouuées, qui seruirent bien pour le Roy de France, & mal pour le Duc de Bretagne, qui depuis ne voulurent seruir: & apres le Duc de Bourbon donna congé à la Duchesse de Bretagne, luy & le Connestable, & luy baillerent gens à la coduire pour aller seuremet elle & les biens à cinq lieues de là, à vn sien chastel appellé Locach: Laquelle mercia moult humblement le Duc de Bourbon de l'honneur que fait luy auòit,& que Dieu luy auoit sait belle grace, quand elle estoit es-cheug és mains d'vn tel Cheualier que il estoit. Ainfi s'en alla la Duchesse son che-

.45

min, & le lendemain deslogerent le Duc de Bourbon, & ie Conestable, ensemble Mes- 1 fire Loys de Sanxerre, & s'en allerent deuat Redon, qui estoit au Sieur de Rieux vn Baron vaillant Cheualier preudhôme de Bretagne, lequel vint parler aux Seigneurs en seureté devant sa place, & incontinent luy monstrerent les lettres des alliances que le Duc de Bretagne auoit en au Roy Anglois, dont il fut moult esbahy, & dit plainement le Sire de Rieux, que iamais ne seruiroit le Duc de Bretagne son Seigneur tat qu'il tiendroit celuy chemin contre le Roy. Et apres vn peu enuoyerent le Duc de Bourbon, le Connestable, & Messire Loys de Sanxerre, au Comte de Poin cieure la coppie des lettres, de quoy le Comte s'esbahit moult fort, deles veoir, & renuoyale Comte de Poindieure deuers les Seigneurs, vn des beaux Cheualiers du Duché de Bretsgne, appellé le Roux de Predreuch , pour leur certifier que carre duc le Comte de Poinctionse viuroir ne lutultoit le Due de Bretagne à tenir la voye qu'il rénoit, & ainsi feist le Baron Selgnourite la Hunauldaye, & pendant cecy apporta on nouvelles au Doc de Bourbon & su Connestable, de par teR oy, pourcours fa estoit bien auant en la saison que le Ducle trais vers le Roy & que le Conne-

stable allast establir les places qu'ils orent printes auec vne partie aux gens du Duc de Bourbon, si sut faict ainsi, & mena le Duc de Bourbon en sa compagnie au Roy à Paris le Seigneur de Rieux, qui depuis fut Mareschal de France, & y mena aussi le Roux de Piedereuch & par le Comte de Poin ctieure & le Seigneur de la Hunauldaye tous à seureté. Et telst le Roy grande feste & chere au Duc de Bourbon, quand il leveit, pour les belles besongnes qu'il auoit faictes : Et tenoit ja le Roy que la Duché de Bretagne fut ja demy conquise: Le Connestable s'en alla en Poictou mettre ses frotieres, & trouua vne place appellée Chissech, qui moult de maux faisoit au pays, & y meit le Connostable le siege en personne, & y fut pres d'yn mois, & à la fin d'iceluy mois, s'assemblerent les Anglois des garnisons voisines, & vindrent presenter la bataille au Connestable de France qui s'estoit clos en son siege: Mais quand le Connestable les regarda estre devant luy rangez pour combatre, il comanda à ses gens crier, par terre, leur courre & saillir en belle bataille, & ainsi le feiret. Et alla le Connestable & ses gens en bon arroy les requerre loings de sa place plus d'vne arbalestrée, & eur la victoire de la bataille. Et furet de mozis que prins deuat Chissech

Duc troisiesme de Bourbon.

47

huict cens Anglois de la garnison de Nyort, & fut le pays de Poictou sort allegé d'ennemis, & assist le Connestable les frontieres & s'en alla à Paris, pource qu'en celle saison estoit pres de Noel, où il y cust moult grande chere, & sur bien venu & lyemet sestoyé du Roy & des autres Seigneurs. Car il estoit communeparole en Cour que luy & le Duc de Bourbon, auoient sort enramé & boute les ennemis hors du pays de Bretagne & de Guienne, par especial au Comté de Poictou.

Comme Messire Loys de Sanxerre sut faict Mareschal de France. & comme le Duc de Bourbon & le Connestable allerent en Bretagne guerroyer par le commandement du Roy, en quelles places ils prindrent.

## CHAP. (!XV.::://e//

Le Roy de France (comme il a de coufrume) tint les festes de Noel solemnelles, & apres les festes ordonna ce qu'estoit à faire pour la saison aduenir. Laquelle ordonnance sut que le Duc de Bourbon & le Cônestable iroset par coqueste en la Duché de Bretagne, que le Roy auoit moult à cœur, & à celle feste de Noel sur Mareschal de Fraco Messire Loys de Sanxeire; apres la mott

Histoire de la vie de Loys du Mareschal d'Endrehan, lequel Sanxerre Mareschal sur ordonné qu'il allast en Poi-cou sur les frontieres la guerre entretenir pour celle saiton, & les autres Seigneurs partirent en Mars à aller paracheuer la conqueste de Bretagne, & fut leur assemblée à Angers au Pont de Seez, de deux mile Cheuadiers & Escuyers, & de huict cens hommes detraich. Et à Angers dist le Connestable de Frace au Duc Loys de Bourbo, A Dieu, le veufaich, il y a à quatorze lieues d'icy vo chastel, l'vn des beaux & des forts qui soit au Duché de Bretagne, qui est au Duc, & l'appelle-on lugon, & s'il peut estre pris, le Ducaura said une grande perte: car on dit en prouerbe parmy Bretagne, Que qui a Bretagne sans lugon, il a chappe sans chapperon. Et ieme suis pense (faict le Connestable) que le Duc qui est, n'aura aduis d'y pourueoir, si aurons bon loisir de l'auoir. Adoncse parturent & allerent deuat Iugon, où ils netrouverent forts les gens de la ville, & le Capitaine appelle Robert de Gyntry, qui auoit vn fils le plus bel luisteur qu'on peust trouuer, acquel Robert on monstra

Digitized by Google

les lettres deuantpourparlees. Sifeirent tant les Seigneurs qu'il leur rendit lugon, & si bien l'eut voulu deffendre, fine l'eut il peurà force tenir, car il n'y auoit nulle gens de

deffence,

dessence. De lugon partirent les Seigneurs, & allerent deuant la tour de Bron, qui tost fut rendue au Duc de Bourbon & au Connestable, & d'icelle tour allerent poser les Seigneurs le siege deuant Teintigmach, vne petite ville qui estoit à Messire Olivier de Manny, lequel estoit dedans, & disoit l'en que c'essoit vn des vaillans Cheualiers de Bretagne. Par le compromy qu'ils orent ensemble, Messire Olinierrendit sa place, & feist obeyssance au Roy, & semeist auec le Duc de Bourbon luy & sa puissance. De Tynthemach allerent les Seigneurs à Fougeres la Rons, où l'on fai& les draps: & venus les premiers coureurs de l'ost, ceux de la ville ystoient, dont mal leur prist, car d'iceux y eut bien de morts six vingts, & entrerent les gens de l'ost auecques eux en leur ville, ainsi fut Fougeres prise. Et de Tire chenaucherent les Seigneurs deuat Dynan, quiest l'entree de Bretagne bretonnant, où dedans estoit Messire Maurice de Teonguedys, le plus vaillant Cheuallier de Bretagne, car il fut l'vn des Chefs de la bataille de Tréte, & auec luy effoit son nepueu le Sieur de Prustallet, & requirent les Séigneurs à Messire Maurice, l'ouverture de Dynan, & luy monstrerent les lettres que dessus ont este dictes, & sur cecy Messire Maurice de Teon-

Digitized by Google.

guedys qui auoit grand part en la ville, luy & ses poustalles rendirent la ville de Dynan au no du Roy de France au Duc Loys de Bourbon, qui retint Messire Maurice & son nepueu de Prustallet, lesquels depuis l'ont honorablement & bien seruy tout e leur vie en tous les lieux où fut le Duc de Bourbon, & estoit Messire Maurice de Teirguedys à pésion du Duc de Boutbon, dont le Duc s'en tenoit bien honoré. Dynan rendu se partil rent les Seigneurs, & allerent à S. Mahieu de Fyne Posterne, vne grade ville sur la marine regardant Angleterre, & eux venus deuat, la veirent yn peu mal emparée, si l'assaillirent prestemét & fut prise, & seurent les compagnons bien rafraichis. Et lédemain partirét de S. Mahieu, & allerent devant vn bel chastel appellé Cone, dont estoit Capitaine v n Escuyer Anglois nomé Iannequin Pel, qui ne veut pour rié rédre la place. Si fut asprement assaillie, & y ot faict vn bel assault, & combatit Ymbert de Cuyeure Escuyer du Duc de Bourbon en l'eschelle audit lannequin Pel, & feirent de belles armes les assaillans & les deffendans: mais nonobstant leur deffence fut la place prife par force d'armes, & Iannequin Pel prisonnier, puis se pattirent les Seigneurs, & tirerent deuant vn bel chastel & d'vne ville nommée Quipernay, qui aux Seigneurs sut tost rendue. Et de là se transporterent deuant Quinpercorentin assez pres de Brech, les Sieurs leur requirent ouverture, mais ils ne voulurent, pource que le Duc de Bretagne leur Seigneur estoit à Brech pres d'eux, dont ils se tenoient orgueilleux. Quad les Seigneurs veirent ce ils seirent la place assaillir, qui fut prise d'assault, & y moururent des gens de la ville vne grande partie.

Comme le Duc de Bourbon, le Connestable, & le Mareschal prirent les Isles de Iarsee & de Grenesse deuant Brétagne, & comme ils ussi egerent Brech, & quels mots mandoit Messire Robert

· Canolle au Connestable.

## CHAP. XVI.

Le Duc de Bretagne qui sçauoit comme moult de ses places estoient perdues, & veoit que les Seigneurs le suyuoient de si pres, se partit hastiuement de Brech, suy & la Duchesse sa fémé, sœur du Roy Edouard, & s'en passa en Angleterre, & laissa dedans Brech Messire Robert Canolle. Les Seigneurs cuidans qu'il sust encores de das partirent de Quinpercorentin pour aller devant Brech, à vouloir donner la bataille au Duc: Et quant ils seurent là venus, trouuerent qu'il estoir party: Si l'assaillirent gens d'armèt le haure & gaignerent

duatte hailleank? baie e,cu tetontuetent g Quinpercorentin, qui estoit vae place dont il veoir les lsles de Grenesse qui cofrontent entre Angleterre & Bretagne, & faifoit grad mal aux Seigneurs François qu'ils ne pouuoient passer: & surce eurent les Seigneurs aduis de faire armes les quatre vailleaux qu'ils au oient gaignez au Haure de Brech & autres quitenoient à Sain& Mahieu, pout passer outre es Isles de Grenesse & de larles & les vaisseaux appareillez vouloiene les Seigneurs mander de leurs gens és Isles: maisle Ducde Bourbon dict au Connestable, au Mareschal, & autres, que point n'estoit chose honorable si eux mesmes n'y alloient, à quoy le Connessable respondit, A Dieu le veu, Monseigneur vous auez raison. Ce dist entrerent les Seigneurs és vaisseaux à tout deux mille hommes d'armes, & fix cens hommes de traict, en grand peril car les va ffeaux ne valloient gueres, & arriverent en l'Isle de laise, où il y a denx chasteaux, deuant lesquels le Duc de Bourbon & les gens se meirent devant l'vn, & le Connestable & le Mareschal auec leurs gens deuant l'autre, & lendemain, par matin les af-Gillirent, & pristle Due de Bourbon le sien, où il seoit par l'effort de ses gens, & le premier qui entra dedans sut Barbarie. Lapla-

Duc troisiesme de Bourbon. 52. ce prise se partit le Duc Bealla deucts le Connestable & le Marekhal, qui encores n'auoient mye prinse leur place: mais ceux de dedans quand veiret venir le Duc de Bourbon avec la puissance se renglirent au Connestable. Et de l'isse de l'artrepassereit les Seigneurs en l'Isle de Grenelle ou il y a vir chastel qui ne s'osa fenir quandeccua qui le gardoient veirent les autres pris, & lielloit le plus fort, & promirent les gehilles ffles de larice & de Grenefie d'eftre boy & loyauz an Roy de France, comme ils feufent fant que le bon Admiral de Vienne vergult, & feurent mis pour garde des Isles de l'arles & de Grenesie, Messire Iea Dehangeli, & Thip bault son frere à les rendre au Rôy ou son Admiral: Et de là repasserent les Seigneuts à Quinpercorentin & à Hennebont où ils auoient laissé leurs cheuaux & leur catiage, & là prirent les Seigneors leur aduls enfemble, auec aucuns des Barons de Bretagne, qu'it seroit une belle chose d'aller mettre le siege deuant Breschy. Car commeils affermoient, Messire lean de Montsort Duc de Bretagne n'auoit gueres plus rie en son pays sur la matine fors Breschy, & s'en estoit alle en Angleterre, & sur cela seurent d'accord les Seigneurs, & assiegerent Breschy, où estoit Messire Robert Canolle à peu de gens

demouré en garnison, & p'estoit pas ladicto place moult bie envitaillee (ainsi quel'on disoit) & pourprirent les Seigneurs l'enuiro de Brefchy par la terre, car ils n'auoiet mye nauire pour l'assieger par mer. Et demeurerene le Duc de Bourbon le Conestable de Françe, Messige Bertrand, & le Mareschal Mesfire Loys de Sanxerre, quatante iours devat Brech, & en celuy téps pleut cotinuellemét fifort, qu'onques on ne veit choir tant de pluye, San pays de Bretagne bretonnant n'auoit nuls viures pour cheuaux, dondles Seigneurs eurent grand' perte: & melmes Mellice Robert Canollen'auoit que mager des prech: mais mangetent les cheuaux, & manda au, Connestable de Franco commeille renoit mal cotant qu'il ne pounoirleuer le Siegeque le Duc de Bourbon. luy & le Mare chal tenoient deuant Brech. où ils l'auoientailiege; mais poy y comptoit pource qu'ils scauoient que moult estoient afforblis les cheuaux de l'ost pour la pluye, & en celereconfortoit que aussi poy avoier les Seigneurs à mages que luy, & que point. ne s'efforçoit de leur assault, & manda encores au Connestable. (Vous m'auez faict mager mes cheuaux en ce chastel de Brech, comme ie feis à vous les vostres au siege de Rennes, ainsi (dir il) va le changemet de fortune & de guerre.) Les Seigneurs durant le siege veirent venir d'Angleterre six vaisseaux garnis de viures que le Duc de Bretagne mádoit à Brech só chastel, où il n'auoit rié laisse, & aduiseret entr'eux que le chastel ne pouvoier ils prédre par force, & par famine ne l'auroiet point pour les viures qui dedans leur venoient, & aussi que l'ost n'auoit gueges que mâger. Si le coseillerent les Seigneurs, le Duc de Bourbon, le Conestable & le Mareschal auec les Barós de Bretagne, & feur ét d'accord que tous se tirassent deuers leRoy, cariln'y auoit plus en celles marches de Bretagne que Brech, qui ne pounoit porter dómage, & là diret aucuns des Baros, que ja pieça auoiet ouy dire au Duc quesil ponuoit passer en Angleterre que toute la puissance du Royaume il ameneroit vne fois en France auec la sienne. Et s'ille dist, ainsi le fit l'année apres.

Comment le Duc de Bourbon partit de Bresch, & mena auec luy aucuns Barons Bretons à Paris, lesqueulx il retint en son hostel, & feirent serment au Roy.

CHAP. XVII.

Pvisque oret ce dit les Baros de Bretagne: De deuant Brech se departirent, le Duc de Bourbon, le Connestable, & le Mareschal, Diiij

pour aller deuers le Roy, lesquels audient faict vne belle saison, grande & honorable. Et amena le Duc de Bourbon (auec luy à Paris en le retenant de son hostel) le Sieur de Rieux, le Sieur de Loach, le Sire de Piedreux, le Sire de Carsolio, Messire Herue de Manny, car Messire Olivier s'en voulet allet auec le Duc d'Anjou, en Gascongne : o le bon congé du Duc de Bourbon, enfemble les Barons dessus nommez, amena le Due Messire Maurice de Teonguedys, le Sire de Prustaller, & le Sire de la Suze, lesquels il auoit retenus de son hostel pour le bien d'eux. Et estant le Duc de Bourbon à Paris, le Connestable & le Marcichal, Dieu scait quelle chere leur fut faicte , & n'estoir de bonne heure ne qui ne venoit à les veoir, pource que l'orgueil de Bretagne estoit par eux tombé. Et seurent les Barons de Bretagne gradement receuz, & festoyez du Roy, & leur donna de grands dons, & seirent le ferment au Roy, & l'ont tenu leur vie durat, Et iceux iours apporta-on au Roy de France, que le Duc de Bretagne Iean de Montfort estoit allé en Angleterre faire vne grande armée pour passer en France l'année aduenir, laquelle fut vraye. Et entant que les Seigneurs estoient à Paris deuers le Roy, se pourparla le mailage du Duc Philippe de

Bourgongne ftere du Roy de Frace & de la fille au Corode Fladre, lequel mariage saccomplit, qui estoit vne chose moult desirée, car l'on tenoit que par celle alliace on conquestroit Angleterre, & en adulint beaucoup de choses quis'eusuyuent cy apres. Le Noel passé enuiron la Chandeleur vindrét nouuelles au Roy que les Anglois faisoiet grande armée & le Duc de Bretagne pour passer en France, & que l'armée devoit estre preste à passer entour la S. Ican, la plus grosse que l'on veit onques venir en France: Si cultle Roy de Prance colcil à les Barons qu'il ennbyast querre le Duc d'Anjou so sere à tout la puissant de la la puissant les les la puissants les Ducs de Berry & de Bourgongne ses autres freres', & tous autres Chenaliers, March chair & Conchables, & que tous feus seit la sepritaire de la Silean à Troye en Chapaigne où le Roy seroit pour estre au deux nt de l'armée, & fan ordonné par meur conscilé de tous les Capitaines que l'on he combattoit pointles Anglois pour les perils qui en poul roiet aduenir: & outre difoitle Duc de Bourboh qu'il fufflioit les herdoyer & costoyer par mattiere que par où ils passeroient ne trouvassernals viures: Et cestoit la plus seure voye, parquoy plustoff se partiroient. Cé conseil für loue de tous, & toutessois fui

l'assemblée du Roy à Troye yenue à jour nommé, comme mandé estoit, & s'esso uyrentillec par pluseurs jours.

Comme le Dut de Bourbon enuoye de ses gens à

Plancy, on guils feirent contre les Anglois

CHAP. XVIII.

T Ehan de Montfort Duc de Bretagne, qui Ltrop auoit à cœur la perte qu'il auoit faicte de les terres, pour les reconurer, & resister au pouvoir des François, luy qui estoit passe en Angleterre jant & si auant a que le Roy Edouard (duquel le Duc augit, espoule la fœur) luy octroya secours, & en son ayde essentle Roy Edoyard son oncle le Duc de Lanclastre pour passer en Frage à l'ayde du Duc de Bretagne, Et tatoft apres partit l'armed'Angleterrequi passa Galus & pounoient estre tant d'Anglois, de, Hennyers, que d'Allemans, & Bretons le pombre de seize mille, & prirent leur chemin tout droit yers Troye en Champagne où estoit la Roy de France, les Seigneurs de lon lang & la puisfince: Et deux iournées quat que les Anglois vinffent deuant Troye, mada audit de Bourbon vn Gentilhomme nomme Ican de Nondouchel Capitaine de Placy, dilant. Si vous (mon redoute Seigneur) me voulez mander le nobre de cinquante homes d'ar-

mes Gentilshomes, ie vous feray auoir vne belle aduenture, car il faut que les Anglois passent par ceste ville pour la riviere. Et ce ouy le Duc de Bourbon, tatost feist moter à cheual ceux de só hostel qu'il avoit le mieux pour y aller, c'est à sçauoir le a de Chastelmorat qui portoit son estendart, son frere le Sire del'Espinace, le Borgne de Beaulce, l'aisné de Montagu, le Sire de Changy son Chambellan, Hymbert de Cueure, Bertrandon, Aynaud Baulseure, & plusieurs autres des gens de son hostel, & allerent à Placy, où ils demeureret deux iours auat que les Anglois vinssent, & feirent les gens du Duc de Bourbon deuăt la porte la plus belle barriere que l'on veist pieça, & la nommerent la barriere amoureule, & couenait que les Anglois palssentau plus pres. Si aduint que passé deux iours les Anglois vindrent passer deuat Placy, & tous les copagnons estoient armez de l bors leur barriere, &les Anglois les regardas meirent pied à terre pour les venir cobatre, & ce vo yans ceux de la garnison de Plancy, pource que trop estaient Anglois cotte eux, Crerrahiret dedas leur barriere où ils estoier bien fournis de traict, & incontinent les Anglois s'aduancerent pour cuider gaigner la barriere, & ceux de Plancy & du Ducde Bourbo à eux vigoureusem et deffendre de

leur traict & des laces, & là or faich de moult belles armes qui durerent pres de deux heud res. Car quand ceux d'entre la barriere veirent leur aduantage ils yffirent à coup & se plongerent patmy les Anglois, & leur pointe acheuce à leur honneur se retirerent ens. Et à ces yssues que faisoient ceux de la barriere occirent des Anglois sept hommes d'armes, & pour le traict y or d'autres blessez grand foison, & en soustenant ce tolleiz moururent à celle barriere des gens au Duc de Bourbo Humbert de Queure, & aussi Beausseure, & lean Foucault, & Bertrandon Arnauld fut feru d'vne fleiche touz la mammelle dont il perdir les yeux, & vefquit depuis longuement. Et pource que ja estoit nuici, les Anglois se retrahirent d'va coste, & les gens du Duc à Placy. Et entobr trois heures de nuict se partitent les gens du Duc de Bourbon de Placy pour aller de vers luy, & eux en allans renconcrerent des Anglois qui taisoient escoutes entre l'oft de Troye & le leur. Si feurent les gens au Duc parmy eux, & les meiret en fuye, & là moururent quinze Anglois, & fepry en or de prins qu'ils meneret das Troyest leurs Mai-Ates, & feurent les plus certaines nounelles queles Seigneurs de Frate wallent, que par les gensau Duc de Bourbon, car les Anglois

Ductroissesme de Bourbon. 61 n'auoient eu destourbier depuis Calais iusques là.

Comme le Duc de Lanclastre presenta la bataille deuant Trove.

## CHAP. XIX.

'An de grace qui pour lors couroit, l'on L'esproit mil trois ces seixante & treize, & estoit le mois de Iuin que le Roy Charles de France estoit en sa cité de Troye, & les Ducs ses freres & autres de son sang, & icelle sisson le Duc de Lanclastre con duiseur de la gent Angloise à l'esmotion du Duc de Bretagne qui o luy estoit, accopagne de moult de Bretons, s'ordonnerent en belle bataille & sepresenterent devant Troye. Si vouluret le Roy de France & les Seigneurs que nul ne fullist de Troye, finon aucunes gés qui à ce estoient ordonnez, c'est à dire cinquate des gensau Duc de Bourbon, & cinquante du Sieur de Clisson qui sailliroient pour faire l'elearmouche, & ainsi fut ordonué.Quand le Duc de Lanclastre que tout le iour s'estoit tenu en bataille, regarda que les Seigneurs François qui estoient à Troye à bien quatre mille hommes d'armes n'issoiét point, il feit aduancer les gés qui le ferirent lur les fossez des faulx bourgs de Troye qui point n'estoient clos, & quand apperceurent que nul n'issoir contre eux à deffendre les fossez, ils

Digitized by Google

s'en entrerent aux faulx bourgs à qui mieux mieux. Et lors tout à vn coup par le côgé du Roy & des Seigneurs de Troye, sailliret bie 2000.homes d'armes sur ceux illec. Et là les François repoulserent vaillamment les Anglois par les fossez tant qu'ils en occiret bien fix vingt largement, & quatre vingt y en ot de pris, & demeura prisonnier vn Capitaine Anglois appelle Messire Ican Burle, & trois Bretos qui curet les testes couppées. Et celle nuict se retirerent les Anglois, & se loger ét à demy lieuë de Troye, & lendemain deslogerent bien matin pour tirer vers Sens en Bourgongne. Et dedans Troye feit le Roy (presens les Seigneurs) vne ordonnace que chacun des Ducs Anjou, Berry, Bourgogne, & Bourbon, enuoyeroient cet homes d'armes pour cheuaucher tous les iours àgarder les Anglois d'enuitailler, & dirét les vaillans Cheualliers que l'on ne les pouvoit plus bel desconfite. Si fut ordoné que les grads Capitaines, comme le Connestable, & les Mareschaux, iroiet à couste, vne iournée, d'eax, pour garder qu'on ne les recueillist sur les marches de Lymosin & de Poictou, & qui n'en ne se perdist.

Comme le Seigneur de Clisson destroussa partie des Anglois és faulxbourgs de Sens: 25° comme Anglois cheuaucherent par Bourbonnois.

Ant alterent Anglois qu'ils se logerent es saux bourgs de Sens, & eux estans. logez feist vice emprise le Sieur de Chiston, auec vne partie des gés au Duc de Bourbon & d'autres des Seigneurs, & allerent mettre vne grosse embusche à deux lieues de Sens, de mille hommes d'armes, & pres de Sens à vne lieue vne autre de deux ces homes d'armes, & mada le Sire de Clisson ses coureurs à ceux de la premiere embusche, qu'ils feissent semblat de fuyriusques en la grosse premiere embusche, & ainsi fut faict. Si aduint que les Anglois chasserent les coureurs iusques à la premiere embusche, & ceux de la premiere embusche les voyans venir commencerent à fuyr. Ce regardant les Anglois se des fouteret & suy uiret la trace des fuyas, cuydans que plus n'y eust embusche, & cellepremiere embusche de deux cens combatans se vint retraire à course d'esperons en l'embusche du Sieur de Clisson où ils estoiet bien douze cens combatans. Adonc se descouurit le Sieur de Clisson de son aguet o sa copagnie & courut férir sur les Anglois qui venoiét à destroy & follemet, iceux rebouta le Sire de Clisso par force d'armes insques à leur logis, où luy & ses gés se frappoiet bien auant, & en ce lieu occirent des Anglois ius. ques au nombre de six cens, & y orent de

bons prisonniers, & fut la plus grosse de-Brousse que les Anglois enssent en celuy voyage. Car onques puis celle destrousse les Anglois ne chasserent pour nulles gens qui vinssent deuant eux, & orent moult de pertes de leurs gens en chemin par parties, non mye tout ensemble. Et quand le Duc de Lanclastre & le Duc de Bretagne veirent chacun iont leurs gens descroistre, cheuaucherent par leurs iournees iusques à Brine la gaillarde en Lymosin, où ils seurent reçeus par ceux dela ville qui feurent trahistres au Roy de Frace. Et là estimerét les Anglois le nombre qu'ils pouuoient estre illec depuis leur descenduë de Cálais, où ils estoiet en nobre seize mille combatans, & à Brine ne se trouverent sinon huict mille dont la moitiè estoit à pied, car les autres orent esté tous morts ou prins en chemin. Et lors les gens aux Seigneurs de France regardans la trahison de Brine se partirent du Pot pource qu'il appro choit Noel, &s'en tirerent chacun vers leur Maistre, c'est à sçauoir ceux du Mareschal de Bourgogne, du Duc de Berry, du Duc de Bourbon, qui poursuiuoient tousiours les Anglois, iceux Cheualliers porterent chacun à son Maistre la trahison des gens de Brine qui auoient reçeules Anglois.

Comme

Comme le Duc de Bourbon, ses gens, & le s Angeuins, prist Briues la gaillarde & autres places.

#### CHAP. XXI.

E Duc Loys d'Anjou frere du Roy de France qui entendit le recitement que ceux de Briues auoient fait aux Anglois, fut mal content, & pour le plussostrecouvrer ne tarda pas grandement qu'il enuoya vn fien Chevalier nome Messire Iean de Bueil, au Duc de Bourbon, l'y priant & requerant fur affinire de lignage, qu'il luy pleust estre. on Mars ensuivant par deuers luy o huict ceus ou mille hom mes d'armes, car les pays d'Anjou & du Mayne se deuoient ioindre soubs Messire Iean de Bueil, auec le Duc de Bontbon, lesquels s'assemblerent à la my Mars tous à Buzensays, sans le Duc d'Anjon qu'vn poy se sétoit dehalcté. Et de là allerent le Duc de Bourbon & les Angeuins lan mil deux cens septante trois en Lymo. sin deuant Brives la gaillarde, dont les Anglois estoient partis vn mois auant, & s'en estoit alle le Duc de Lanclastre à Bordeaux à ce peu degens qui luy estoit demeure, & le Duc de Bretagne à Derual en ses marches, & nelaisserent dedas Briues que cinquante combatans, vingt-cinq hommes d'armes, & vingt eing Archers. Le duc Loys de Bourbon qui apperçeut Briues, la feist assieger, & luy mesme establit les gens en leur endroit, & s'alla loger és Cordeliers deuant la porte, & feit dire le Duc à ceux de Briues qu'ils rédissent la ville, & baillassent le trahistre qui l'auoit rendue aux Anglois, lesqueulx ne voulurent obeyr au Duc. Et en ce parlementeiz du traicté, les Anglois tirerent des fleiches, & blesserent les gens du Duc, & fur ed commença l'assault, & sut commencé fort & aspre du costé du Duc de Bourbon, & de l'autre cousté des Angeuins: lequel affault fut fort & grand, & dura trois heures, & yfut moult vaillant hommele Sire de Chalençon, & bien le feurent les Angeuins, pareillement les Bourbonnois, & fierement se deffendirent ceux de Briues: mais au fort on rompit le pont, si vint l'en dessoubz la porte où il or faict de belles armes, & feist le Duodresser vn estaudis que de la tour on ne pounoit blesser ceux qui assailloient la porte, & tandis qu'à force on rompoit la porte monta Iran de Chastelmorant qui portoit le pennon du Duc de Bourbon, sur vne fausse braye où il n'auoit pas à monter sur les murs plus decinq pieds, & là vn Fauconnier du Duc apporta vn degrez qu'on moist

furla faulle brayeramonter aumur, par où entrale pennon au Due de Bourbon, & celuy qui le portoit & maiors autres upres luy. Gescans les Anglois le meirent en deffencesmais bien vaireut que poy estolent pour cux tonir, & fedreat lioppreffez que plus de le peur cut deffondre los pour garentirleurs viess:ensuyrent on l'Eglist. A donc de lous leiz contrecent gensolamnes à force Si fut price Brines la gaillaide se mis à l'elpho tous lesi Anglais que l'un jortonna 318 ouulie on laporte de Briuds, où entra lo Dacde Boutbonnois qui feilt ét in que aut me pullifiles Egli les, & que les trabodies luy feillent admenez:,: aufquels ilofaifilcoupperles reftes. Lendomain de partie le Due de Bourbonnois & Az compagnito pour viror à Mattel, & amit laide une partie de les gent d Brities qu'on ne la pillatt, di sien alloi pausoques Cheusliers devanthia trois cens homes datmes pour repaiduce à une lieue de Brives on attendant ses gense Et en sien allant les Anglois, Galcont; aheumoherent pour quider entremen Abrides la gaillarde, defquenta de Duci de Bourbon renbontra: Ea ferie les Duo Seiles diens parmy les Anglais à desaroyall so de Duarde Bourban qui les oit monte ed anantige finitin bel courfier 4 to promier to plonged put-

my eux, & porta par terre deux homanes d'armes, en la chasso desqueulx le Sire de Prustaller prist la foy pout le Due de Bourbon de quoy Messire Maurice de Terreque dis, Mossire le Barrois, Messire Guy le Baneux Mossire Gaulehier de Passach, & Mesfire lean de Bueil (qui sui uoiet le Duc à desaroy en colle chasses) quand ils l'orent attaint le blasmerent bien fast, disant que ce n'e floje point faich d'vn tel Seigneur comment desayos of solun pauve Capitaine le sai-Ginilay servittourne à blasme. Breesparalles discent kes bons. Chevaliers, au Duc volontiers pour la consequence : mais its lempient blen en leur oceur, que c'estoit com de grande hardiesse à tout Choualieng Dolas en alleremodroità Mariel, qui furenduparsomposition, & voult le Dyc da Bourbon qu'il fust és mains du Duc d'Arjou file bailla és mains de Messire bean , do Bueil & garda, qui pour luy là oftoir: Et - rendu Martel tirerent logorau chaftel Cernis, & laining Messire Acnoul de Mostesu Duc de Rousbon de par le Duc d'Anjou, . luy mercian la vamile & la belle compagnic ables wures qu'il audit de les des les contres qu'il audit faichen shemin en Lymplin, & luy priant quille wouldstraire douant Aquillon à va E ii

iour qu'on nomma, où là trouveroit le Duc d'Anjou. Si se hasta le Duc de Bourbon, & tira celle part, & y paruint deux iours deuant que le Duc d'Anjou seust venu, & approcha la place de si pres, que quad le Duc d'Anjou vint, ceux d'Aquillon luy bailler et les cless, & su fut saiche grande seste & grande chere du Duc de Bourbon au Duc d'Anjou à sa venue, & estoit belle chose de veoir leur compagnie, car quand ils estoient ensemble, on les pouvoit bien estimer à trois mile Cheualiers & Escuyers, & mil hommes de traict.

Comme le Duc de Bourbon ayde au Duc d'Anjou de sa guerre en Guyenne, & les places qu'ils prindrent: Et les dons que feist le Duc d'Anjou au aDec de Bourbon.

T.OUL

CHAP. XXII

Quillon rendu se partirent les Dues du d'Anjou de Bourbon & s'en allet et au port Saincte Marie, & seiret par leurs g és assailaillir un faul abourg qu'ils oret sortific se quel sur pris, & y mourut un des ensans de Nades, & sur cela la ville se rendit, & y mit garnison le Due d'Anjou. Du port Saincte Marie partirent les Dues, & cheuaucherent deuant la Riolle à sept lieures de Bot deaux, qui sut assiege, & si estoit l'une des sortes

educis tous en leur compagnit en Bigorie, deunis le chastel de Lourde; & tantassailly ont par souventes sois la ville qu'elle sut priles & le chastel rendu au duc d'Anjou, par

Digitized by Google

promesse qu'il ot entre eux. Et parainsise passa la saison pour l'hyuer qui commençoit, & licencia le Duc d'Anjou ses gens, & s'en vint à Tholouze pour hyuerner, & là le puc de Bourbon luy demanda congé pour s'en retourner, nonobstant ce que le Duc d'Anjou le vouloit bien retenir, qui le remercia du service que luy avoit faict: & aueccefeit le Duc d'Anjou au Duc de Bourbon moult de beaux dons, en luy donnant trente mille francs d'or sur ce que l'on deuoit au ouc d'Anjou pour le Comté de Forests, laquelle iadis il auoit acheptee, lequel droit il donna au puc de Bourbon pour les beaux bos&agreables services qui luy avoit faits és guerres où il auoit est écontinuellement és parties de Guyene & de Gascogne pour le Roy & le Duc d'Anjou. Outre paya les gés pour vn mois, & dona le duc d'Anjou de beaux dons aux Chevaliers qui estoient auec le Duc de Bourbon, de vaisselle d'argent,& draps de soye: Et dona au Seigneur de neaujeu qui estoit auec le Sieur de nour-bon, vn coursier à deux mille escus d'or. Ainsi se partit le duc de Bourbo, le Seigneur de Beaujeu, & leur copagnie du Duc d'Anjou, & s'en alleret à Montpellier où le Sieur de Beaujeuprist le malde cours de ventre, dequoy il mourut. Dot le pnc de Bourbon E iiij

72 Histoire de la vie de Loys fur moult courrouce & dolent. Et fut va grand dommage, car il estoit vn des beaux. Cheualliers de ce Royaume.

Comme le Duc de Bourbon alla en Sauoye visiter sa sœur la Comtesse : Et comme aucuns des siens allerent en Prusse.

### CHAP. XXIII.

Pres les obseques faits & l'enterremét, du Seigneur de Beaujen, se partitle Due de Bourbon de Montpellier, & s'en alla en Sauoye visiter sa sœur la Cotesse, & donna congé aux gens d'armes, & ne retint fors ceux de son hostel, dont il auoit tousiours grande compagnie, & s'en passa par Nissy du Comte de Genetue, où il trouva le Cardinal de Genefue (qui depuis fut Pape) & belle compagnie de Dames & de Damoiselles, & le tint le Cardinal quatré iours, où il le festoya lyement, & donna le Cardinal au Duc de Bourbon l'vn des beaux destriers d'adonques, & de Nissy alla le puc de Bourbon à Chambery en Sauoye, & sasœur qui l'attendoit à la feste de Toussainces, où le puc demeura six iours auec le Comte Verd de Sauoye, mary de sa sœur, où fut menée feste grande & ioveuse. Et entant que le puc

de sourbon s'essournoit en Sauoye, le Roy de France s'esbahissoit qu'il ne venoit vers luy, car il sçauoit sa departie d'Anjou, pource luy manda plusieurs messagers, qu'il se hastaft de venir, & fust à luy à Noclou auat. Si obeye le Duc de Bourbon, & au deparrir qu'il faisoir de Sauoye, aucuns de ses Gentilshommes luy requirent qu'il luy pleust leur donner licence d'aller dehors pour celuy hyuer, c'est à sçauoir en Prusse, où pour celle rese accomplir & suivir alloit maint Cheuallier de plusieurs pays: Et sut le Duc de Bourbon moult lye de la bonne volonté qu'ils auoient, & leur demanda en riant, auez vous argent? ouy, dirent-ils, affez, car nous auons bien faich nos besongnes des voyages dont vous venez: & Monicigneur le Duc d'Anjou nous a donné de l'on or & dela vaisselle: Ces parolles escoutées, le Comte Verd dist au Duc de Bourbon: beaufrere vous auez bonnes gens, carils ne cellent point les biens qu'ils ont, mais les veullent employer honorablement. Ceux de l'hostel au Duc de Bourbon qui luy re-quirent congé, seurent, Ican de Chastel-morant, Messire Aymart de Marcilly, Messire Qudin de Roullat, Messire Ouldray de la Forest, Messire Ican de Sainct Priet, Messire Pierre de la Bussiere, Saince

Porque, Perrin du Pel, Guyon Gouffier, & Ican Goudelin Breton. Ainsi printent les compagnons congé du Duc leur Maistre, qui leur enchargea sur tant qu'ils le creinoyent à courouger, qu'ils seussent vers luy assez tost apres Pasques. Et à leur partir la Comtesse de Sauoyesœur au Duc de Bourbon, donna à chacun des compagnons allans en Prusse, yn diamant, dont ils feurent moult ioyeux du don des Dames. Et de Sauoye se partirent les compagnons, passerent par Lorraine & Allemagne, & tirerent en Boesme à Prague, où ils trouverent la Royne tante au Duc de Bourbon, qui les veit volontiers & debon cœur, en donnant deses dons, & en celle cire estoient plufieurs Cheualiers de l'hostel du Roy de France, qui s'entrefeirent grand Roy, pource qu'ils tenoient le chemin de Prusse, & le premier, Messire Hutin de Vermilles, le Borgne de la Heuse, le Bastard Daussi, & autres, & cheminerent tant par leurs journées, qu'ils entrerent, es glaces gellees des paluds & maraiz de Prusse, & tant se trainerent par les glaçons (.comme il est de coustume) qu'ils vindrent à Marembourg le grand Hostel de la Religion des Cheualliers de Prusse, ou le haut Maistre d'iceluy ordre les receut volontiers, & là les gens au Duc de Bourbon trouuerent Messire Iean de Roye, Messire Patroullare de Renty, Messire Robert de Chaluz, Messire Iean le Maingre dict Boucicault, qui par sa cheuallerie fut depuis Mareschal de France, & parson bon sens gouverneur de ladité de Gennes, Messire Iean Bonnebault, Messire Gaulcher de Passach, Messire l'Hermite de la Faye', & moult d'autres des nations que iene sçay nommer, qui estoient venus si bien à point que merueilles. Carte Roy de Letho Sarazin, auoit fort emprins de greuer & conquester l'ordre de Prusse, & pour estre plus fort s'estoit adioint au Roy de Norgalles, qui par deuers la marine guerroit le Maistre de Niffelant dessenseur de sa Religion, & protecteur de Prusse, qui est tout vn, & pource qu'au propos de ceste histoire du Duc de Bourbon, n'affiort mesler autre : Le haut Maistre de Prusse) par le secours des Cheualliers & autres nobles hommes de plusieurs nations qu'il auoit en sa compagnie, se porta si vaillammenr qu'il conquist le chastel d'Endrach fur eux, & les chasserent des grandes fourests de Prusse, qui durent plus de huict iournées, esquelles soules bestes hermynes, letices, gris, & martres, sublimes, dont les

en om a 🛴 ed stande at da alleg etmote

riches fourrures sont apportées par les Prouinces du monde; & tant seirent Chrestiens que les Sarrazins seurent tous liez d'eux en r'aller en leur pays parmy l'ordonnance faide que de certain temps les Sarrazins de Letho ne de Norgalles ne pilleroient nulles Eglises des Chrestiens, ne les brusleroient, ne aussi les Chrestiens Cheualliers de la Religion, tant de Prusse comme de Niffclant en leur pays de Letho, où és marches, n'arderoient les saincts bois (que ainsi ils appelloient des pins où ils consommoient les corps de leurs morts par feu, & en faisoient sacrifice. Si fut octroyé d'vne part & d'autre, & par ainsi fut la paix criéc par les Provinces. Et le hault Maistre de Prusse (qu'il veit que celle rese s'estoit si bien portée à l'honneur de soy) vn iour de la feste nostre Dame, Chandelleur, festoya la Cheuallerie qui o luy estoit moult hautement ... & pour l'honneur du iour le Semice dimmaccomply en son hostel de Marembourg, feist couurir la table d'honmeur, it voult qu'à celle table feussent assis douze Cheualliers de plusieurs Royaumes: Et du Royaume de France y scirentachault, deux, Messire Hutin de Vermoilles, & Messise Tristand de Maguelliers, que toures gens clamoient le bon Cheuallier, & des aurres pays deux, iusques à douze, par l'ordonnance du Maistre, & seurent seruis pour la hautesse du lour ainsi qu'il leur appartenoir, & graces dictes à Dieu, à iceux douze devisa l'on l'ordre de la table, & comme elle suc establie. Et puis vn des Cheualliers, frere de la Religion, à vn chaçun bailla vn mot par escrit en lettre d'or sur leurs espaules, non nevr vaive tovt. Et lendemain les Chevaliers printent congé du hault Maistre, & s'en retourna chaeun en sa contree.

Comme le Roy Charles ordonna le Duc de Bourgongne, & le Duc de Bourbon, aller guerroyer en Normandie contre le Roy de Nauarre.

# CHAP. XXIII.

Andisque ces gens de l'hostel de sour bon alloient en Prusse, le Duc se partit de Sauoye, & alla deuers le Roy qui l'ehabloir forr, & l'auoir grad desir de veoir pout les grands bien que le Duc orfaicts celle allanée. Et quant le Roy le velt le bien viengna & luy dist. Beau cousin ie suis monte lye de ioy eux de vostre venue car nous sommés informez comme le Roy de Nauarre veut metricles Anglois dedans set places quita

en Normadie, comme vous sçauez quelles elles sont, & ce seroit la destruction de no ste Royaume, & pource est nostre intention (tantost la Chandeleur passée) que Bezufrere de Bourgongue, & vous le Connestable, & l'Admiral, alliez en armes deuantees places, care'est voe des grandes aff faires que nous ayons, en quoy nous voulons mettre toute nostre puissance, & ce que pourronsfiner pour en venir à chaf, & le de Grons plus que des Anglois propres Adone respondit le Duc de Bourbon au Roy, qu'il est oit prest d'aller à l'ordonnance qu'il luy auoit baillée, & ainsi le feit. Et le mois de Mars ensuiuant partirent les Ducs de Bourgongne, de Bourbon, le Connestable, & leur compagnie, cheuzuchant en Normandie au Comté d'Eureux Aetre du Roy de Nauarre, deuant Mortaigne fort chastel, & belleville, & dedans treize iours apres quils le l'orent affiegés printent la ville d'affault & lerbhaltol, ouils gaignerent moulvde biens dedans. Delàs le partirent les Seigneurs, & allerent depant la ciré d'Eugeus soù ostoit va Capitaine pour le Roy de Nauarre, appellé Ferandon giqui ne s'ols fier à demeurer à Eureux quadiliveit les Seigneurs approcher à tout leur ost pour assegot la cité, il laissa rout & s'enfuyr à Gaure hastinement, le cha-

stel où estoit le tresor du Roy de Nauarre son Maistre. Ceux de la cité qui veiret leur Capitaine s'en partir d'eux, feirent obeylsance, & rendirent la cité aux Seigneurs pour le Roy de France. Et de la ville d'Eureux se partit le buc de Bourgongne, qui s'en alla pour cause de l'armée qu'il detioit faire en Angleterre. Et le Duc de Bourbon, le Connestable, & l'Admiral afferent o leuis gens deuant Gaure, le plus beschastel de Normandie, & meirent leur siege, & eux estans deuant Feradon qui estoit party d'Eureux,& ferenoit dedans celuy chastel. Aduint qu'vn iour il faifoit renisiter la pouldre des canons & l'artillerie, dedans vne tour, si survint qu'en la revisitant vne chandelle allumée cheyt fur la pouldre, qui biulla Ferandon tout le visage, dont il moutrut, & deux autres auec luy. Parquoy ceux de leans feurent tous esperdus, & durant celuy espouuantement à ceux du chastel, le Duc de Bourbon felt tant que les gens prinrent vne fausse braye par deuers vne porte. au dessoubz du chastel, où il logea cent hommes d'armes, le Connestable & le Mareschal estoient logez de l'autre part de la montaigne, qui les tenojent moult court, & tous les lours les gens du buc de Boutbon parlamentoient aueceux qu'ils le redissent

l'esqueulx pour rien ne le vouloient faire, se le tresor du Roy de Nauarre (qui estoit dedans) ne luy fut porté & rendu, où il auoit trois moult riches couronnes d'or & de pierreries, qui avoient esté à des Roys de France, & outre soixante mille francs d'or, ainsi le recogneurent ceux de leans, & tantost le Duc de Bourbon & le Connestable manderent au Roy à Paris la sçeue de cetresor, dont au bout de trois jours par deuers les Seigneurs vint le Sire de la Riviere hastiuement, pour convoitile de ce tresorportes, lequel de la Riviere hasta fort le traicté, afin qu'il emportast l'argent : mais le Dnc de Bourbon, le Connestable, & le Mareschal, ne le voulsirent aduancer tant qu'ils eussent laplace pour le bien du Roy, & rant feirent les Seigneurs que par affaillir & forte guerre, dedans trois jours apres se rendirér ceux du chastelau Duc de Bourbon, & au Connestable, & baillerent au Sire de la Riviere le tresor qu'il desiroit fort, puis raserent le chastel, comme ils orent faict à Mortaigne, ainsi comme le Roy ot commandé aux Seigneurs s'ils les prenoient de force: Et pris Gaureallerent le Duc de Bourbon, le Connestable, & le Mareschal, à Remeville, qui estoit bien auant en Normandie, qui se rendit quandils sceurent que les autres places estoient Duc troisiesme de Bourbon.

estoient prises & rasees, & orent les habitans leurs vies sauces: mais ils s'en allerent tous ailleurs habiter, & feirent les Seigneurs raser la ville comme les autres.

Comme l'Admiral de Vienne print Ponteau de mer par l'ayde aux gens de Bourbon, la Rye en Angleterre, & le Prieur de Leaux.

## CHAP. XXVII.

Our aucuns affaires que le Roy de France ot, adonques se partirent le Duc de Bourbon, le Connestable, & le Mareschal de Normandie: Mais afin que place entiere ne remansistau Roy de Nauarre qui s'estoit allie aux Anglois, voulut le Duc de Bourbon que se paracheuast ce qui en estoit à conquester, & pour ce saire luy & le Connestable enpoyefent Messire Ican de Vienne Admiral de France au Ponteau de mer, qui pour le Roy de Nauarresetenoit, qui estoir belle ville & gros chastel, & bailla le Duc de Bourbo la pluspart de ses gés à l'Admiral, & pareillement le Connestable: & menal'Admiral groffeget, pource que c'e-Roit pour aller sur la frotiere de la mer d'Angleterre, & manda on à Messire Renier de Gonault Cheualier de l'ennez lequel estoit

Histoire de la vie de Loys

à Rouen où il faisoit faire galleres pour le Roy qu'il amenast quatre galleres à Balla-mes pour contreassieger Ponteau de met qu'il ne leur vint secours d'Angleterre, & ainsi le seit. Et sut assiegé Ponteau demet par mer & par terre, & dura le siege six sepmaines, où il s'est faict de beaux faicts d'armes, tant pour les assaillans que pour les desfendans, car les gens du Duc de Bourbon & ceux du Connestable auoient desir que leurs Seigneurs qui myen'estoient là, ouyssent d'eux bonnes nouvelles, & aussi l'Admiral de Vienne les admonestoit fort, qui vaillamment luy & ses gens se maintenoit, Pareillement Messire Renier de Gonnault & ses galleres auec ses Arbalestriers Geneuois, qui si espois tiroient quarreaux, que ceux du fort ne s'oloient monstrer, & tant s'efforçoit de continuellement combatre & assaillir, qu'à la longue fur pris ledict Ponteau de mer par mines , & ledict chastel eschelle, combatu & pris par force, où tous moururent ceux de dedas. Apres la prise de Ponteau de mer, parla Messire Gonnault (qui estoit vn vaillant homme de mer) à l'Admiral de France, en disant. Sire, vous veez d'icy en Angleterre où il n'a guere de voye par mer vne ville no close, & qui est tres grosse, & dient les gens de ceste ville qu'on l'appelle



la Rye, & afferment ceux d'icy qu'il ne sem-ble point à ceux de la Rye que l'on ofast descendredelà vers eux : pourquoy, Siré! (dict Messire Renier de Gonnault) s'il vous semble bon ie trauerserois vne gallere à Rouen pour amener cinq huissiers qui là sont au Quay à porter deux cens chettaux vaussi feray venir d'auttes vaisseaux à Rennes pour passer beaucoup de vos gens de pied. De ces parolles le mercia moult l'Admiral, & luy priant qu'ainfile feift, & toft à Theure le partit Messire Renier & la gaffete aller amener l'armée, l'aquelle hastitement il amena, & en l'attendant l'Admiral feilt abbatre le chastel de Ponteau de met. Et venu Messire Renier de Gonnaultotouchant les choses qu'il auoit promises deuers l'Admiral, meirent leurs atmes sus à passer en nombre de quatre mille cheuaux, & deux mille combatans, que gens d'armes que de traict, & allerent arriuer en Angletette, où les Anglois de celle frontiere childerent deffentire la descendue, mais rielloffe leuto valloc; car l'Admiral & la compagnie desemblirent, les chasserent bien vne lieue & plus, iusques & en celle chase y or monts moult d'Anglois. Et adonc sur prise & conquise la Rye & arse celuy sour, ou il ou grand

84) on l'ap Mistoire de la vie de Logs oseillon de gens sallez menez és vailleaux de presonniers, & gaigne foison de draps & derichesses de maintes sortes. Et vn riche Prieur d'Angleterre, nommé le Prieur de Lesux qui or feeu l'effroy pour les fuyans de i la Ryc en son Monastere qui estoit pres de 1 là osamasse grand gent pour dechasser les - François s'il pounoit, & pource au soir yint , seluy Prieur à bien cinq cens cobatans des umailents gens qu'il enst; Mais l'Admiral qui inestoit fage, & bien se doutoit d'aucune y eii nuë, os mis vne grande embusche de trois censcheuaux desplus elleus, si les veirent Hvenir de loing, & laisserent Anglois appropatray & les desenfirent & printent leur 3 Chefaqui estoitarme d'une platte conuerte ode velouxvermeil & fut le Prieur de Leaux muprilonnier de l'Admiral, pour la part du bu--11 tin, qui depuis le garda vn an, & oticeluy Admiral sept mille nobles: Et dela Rye en - Angleterre se retrahit l'Admiral en son nano vire honorablement sans perte, & alla à Pan. risideuers le Roy & fur vn grand bruit de Luluyu & des gens du Duche Bourbon, & du Connessable, de l'emprise qu'avoient faict imon Angleserie : car ongues mais François nanaugiengaich dommage en Angleterre qui fult de souuenance.

Comme le Duc de Bourgongne fut esseu pour pusser en Angleteère : Et pourquoy !! l'armée ne se tint,

# CHAP XXVI. 20 hom

Harles Roy de France s'esiouyt moult dui veoit ses ennemis assez au bastant en Guyenne qu'en Normandie, subinguez par l'effort du Duc de Bourbon, & de son Connestable, & d'autres ses bons seruans, Et pour monstrer la puissance ordonna en son conseil que le Duc Philippe de Bourgongácion frere, & le nauire de Flandre, & les galleres du Roy, iroient en Angleterre par conqueste l'année ensuyuant, & le pouuoirde France, & ce feroit l'armée à Rouën, & leDuc de Bourgongne qui ot prins conge de son frere le Roy, s'en tira à Rouen à grand nombre de bonnes gens, iusques à trois mille hommes d'armes, & le Ducde Bourbon alla o luy, qui amena huict cens, l'Admiral de France, Messire Iean de Vienne, & l'vn des Marcschaux appelle le Baudin de la Heuse, le suyuoit à tout sept cens, & Messire Renier de Gonnaultauoit huict cens bons Arbalestriers Geneuois, pour fournir les galleres, & outre y estoit le Mai-F iij

stre des Arbalestriers qui auoit belle compagnie de Picardie, & le Comte de Flandre, deuoir faire aller de sept à huic mille Flamans par la mer d'autrepart, & seitent les monfires des Seigneurs au Pont de l'Arche, iouxte Rouen, & là les receutle Baudrin de la Heuse, & seurent payez tous les gens d'armes pour deux mois : Et tandis que l'armée de France esperoit à passer outre, vindrent nouvelles au Roy de France, que l'armée des Anglois estoit en grand nombre descendus à Calais pour venir tites à Saint Omer en Picardie, & d'icelle armés estoit Capitaine Messire Ican loyel, & estoit celle armée faicte pour rompre celle des Seigneurs François. Et ce oy, le Roy mandanux Seigneurs & gensd'armes qu'ils tiraffent vers Calais pour obuier aux Anglois & dessendre le pays, si le seirent. Et ainsi fut le passage d'Angleterre qui moult couste à mettre sus, rompu, & cheuauches rent les Seigneurs vers Sain & Omer, si trouuerent que les Anglois estoient ja entre Lignes & Ardre, & les Seigneurs de France estoient à tout leurs, gens au dessus des ligues en vne petite montagne, laquelle on nommoit Touruehen, & les Anglois se tenoient bas és mareis, pour ce qu'ils n'estoient mye assez forts pour combatre,

dont ils se tenoient plus volontiers en place forte, & demeurerent François & Angloisles vns deuant les autres trois sepmaines, & ot de belles escarmouches tous les iours, & enuoya le Comte de Flandre au Duc de Bourgongne son fils, dix mille communes, & quand les Anglois apperceurent tant de gens, ils estoient assez pres de la mer & en leur marche le Comte de Guynes, ils s'en repairerent arriere en leur pays, & aussi les Seigneurs de France se retrahirent.

Comme le Duc de Bourbon sçeut nouvelles de la prise de Belleperche par les Anglois, où la Duchesse (a mere fut prise.

### CHAP. XXVII.

A Essire Robert Canolle Anglois qui par moult de fois auoit trauersé le Royaume de France, quand il fut hors de Bresch qui estoit au Duc de Bretagne, il loua Dieu que les François ne rauoient là attrappé, veu la disette où il estoit, si s'en passa en Angletetre tourna par mer en Bourdelois, & reconquist aucunes places que les Seigneurs de France auoient conquises en Guyenne, lesquelles il trouua despourueuës

88

de garde, fi se mit ens, & les tint : Esquelles. il meist les Capitaines & soudoyers à les garder pour le Roy Anglois, & par especial veut que la ville de Nyort en Guyenne (qui encores nes estoit rendue aux François) fut chambre & recepte des Anglois qui palleroient mer, & aussi des pactis. Si auoit laisse Messire Robert Canolle à Nyort pour Capitaine, Messire Thomas d'Anthonne, à belle compagnie de gensd'armes & d'Archers. Et durant le temps que le Duc de Bourbon estoit en la compagnie du Duc de Bourgongne en France où il guerroic les Anglois, deux hommes d'armes de Gascongne, l'vn appelle Cicot de la Saigne; &l'autre Ortingo d'Orteuye, qui bié auoiét six vings combatans, & deux cens Archers, eux yeans que la guerre s'aneantissoit en celle part, requirent à leur Capitaine de Nyort Messire Thomas d'Anthonne, comme il les laissast aller o leur compagnie o leur aduenture, & ne se doutast, car ils pensoient saire chose qui luy vienroit à plaisir, & qui seroit l'honneur au Roy d'Angleterre, & prosir à eux, si leur octroya volontiers. Adonc de Nyort separtirent Cicot de la Saigne & son compagnon Octingo d'Ortenye o leurs ges garnis de bons eschelles, & tant par nuice que par iour cheuaucherent iusques à ce

qu'ils feurent en Bourbonnois, où parex-pres aduisetent le chastel de Belleperche, qui estoit du Duc de Bourbon, où demeurois la Ducheffelamere, &y tenoit fon tymel, ft. y vîndrent'sî à point que la placepriment pat la porte en guise de vilaine, & y entrerco leuts gensd'armes, & detinrent la Dameprisommere sans luy faire nulle ledange : mais pourceque le fort estoit bié garny deviures tant'pout hommes commo pour chousux, s'en feirent maistres & le tintent: dont bion rostlees nouvelles vindtentau Duc Loysde Bourbon; comme la puchesse sa mere estoit prise des Anglois, entemble Bellepenche: Er outre audient prins la Bruy ore Laubele pin. De cefur mouir dolene & courouce le Due de Bourbon & de la prinse Madame a mete, tant que c'estoirmerueilles, & s'enalla le Duc tirant iour & nuict à Paris deuers le Roy quiluy ay daft, où il trouun pay d'ay de: cat le Roy citoit moult trouble de son ar-mée qui estoit rompué, & le Duc de Boutbon veant qu'il n'avoit nul le cours du Roy, poutce qu'il auoit moult la besogne àcœut, feist partit ses ges pour tirer en son pays à le garder idiques à la venue , c'est à sçauoit, Meffire Guichard Daulphin, Meffire Griffo de Montagu, Messire Guillaume de Vichi, & les gens de Bourbonois & de Foreft, iusques

on vn chastel pour aller au pied du mur, qui fut miné: & apres on ietta feu dedans qui zardoit tout. Parquoy seurent prins les plus

Duc troisiesme de Bourbon. 91 grads Capitaines de leans, Messire Richard Mauuerdin, & Iacques Sadellier, & toutle remanant des Anglois seurent prins dedans qu'on liura aux communes qui en seirent de grosses charbonnées.

Comme le Duc de Bourbon afsiegea Belleperche, & comme le Comte de Bouquignan le contreafsiegea.

#### CHAP. XXVIII.

An mil trois cens quatre vingt trois, le Duc de Bourbon que fort estoit trouble de la prinse de la Duchesse sa Dame de mere, se hasta de cheuaucher à venir en son pays, pour remedier aux belongnes qu'il auoit à faire: mais comme il venoit luy fut denoncé comme ses gens qu'il ot mandez o le fort de ses communes, & le pouvoir du Comte de Sanxerre, estoit la Bruyere reprinse & gaignée sur les Anglois, les Capitaines prisonniers, la ville arse, & les Anglois occis, dont vn poy se resiouyt le Duc, & ne fina tant qu'il se trouus en son pays: & promptement auec'les gens qu'il trouua, & ceux qu'il ot amenez, mit le fisge deuant Belleperche au temps de l'hy-uer à huist cens hommes d'armes, & deux

Histoire de la vie de Loys cens Atbalestriers, pource qu'il scauoit que les Capitaines Cicot de la Saigne & Ortingo d'Ortenye estoient leans à six vingts combatans plus, qu'ils tenoiet la Duchesse en danger. Pource feist incontinent le Duc de Bourbon six engins qui tiroiet iour & nui& leans: mais la Duchesse sa Dame & mere estoit moult espouvantée quand on ens, laquelle manda au Duc ion fils qu'il ne feist plus tirer, si en or pitie, & plus ne feit batre le lieu d'engins. Et dura le siege que le Duc de Bourbon tenoit trois mois entiers, par le plus, fort de l'hyuer, où moult souvet estoiét faictes par ceux de l'ost d'aigres escarmou-ches, d'aspres assaux, & aussi d'appertes saillies par ceux de dedans: si auoit voue le Duc de Bourbon que mais du siege ne se mouveroit si auroit recous sa Dame de mere, ou prins la ville à force, dont le Comse de Sanxerre, le Mareschal, Messire Loys, les Chevalliers & Escuyers, gensd'armes de ses pays de Bourbonnois, Forests, & Beaujoloys, auec la cheualleriequi de moult de lieux estoit là embatue, à deliurer la Dame, s'essoyyrent grandement, veu que le plus fort de l'hyuer (à leur semblant) audient passe, si que le remanant du temps paussent mieux & plus lyement beson-guer, quand ils ouyrent ces nouncles & parolles dire au Duc, ils s'en contenterent parolles dire au Duc, ils s'en contenterent moult. Adonc le Duc ordonna vn bastie autour soy, où en clouyst son ost, le sostour soy, et en clouyst son ost, le sostour vn poy, et y meit bonnes gardes aux entrées, si que ceux de Bellepérche ne l'offendissent, ne aussi si aucuns en pouuoit venoient contre luy, ne le trouvassent despourueu, et qu'il ne la issasse qui tous les sours perdoit de ses saigne qui tous les sours perdoit de ses sens, veant qu'il estoit asse pour quelque temps qu'il seist le Duc de Bourbon ne se leueroit s'mais plus s'enforcoit de gers et de viures, manle Duc de Bourbon ne se seueroit s'inais plus s'enforçoit de gens & de viures, manda vn messager en Gusenne aux Anglois qui la estoient, que pour Dieu les vinssent se de Bourbon avoit ja sis devant suy bien trois mois. Ne tarda guere que vint la puissance d'Angleterre qui estoit en Gusenne devant se out de Bourbon, c'est à sçauoir le Comte de Bourbon, que bien le cultosent le but de Bourbon, que bien le cultosent endommager, car sa bastie mestoir close que de menus pieulx du gros d'un bras, & le haut d'un homme, & un petit sossé qu'un d'vn homme, & vn petit fossé qu'vn homme pouvoit saillir. A la venuë du Comte de Bourguignan, vint deuers le Duc de Bourbon Messire Mahieu de Gournay,

Histoire de la vie de Loys celuy Cheualier qui ot amené en Franc - d'Angleterre, & volt parler à luy à seuret . si en fut content le Duc de Bourbon, c il l'aymoit moult, & quand le Cheualie . Gournay vint au Ducilluy feit bonnechere, & dict celuy Cheualier au Duc de Bourbon, que pour Dieu ils'ostast de celuy peril où il est oit: car, Moseigneur, vous veez bien que vostre place est mal en point, & ne vault rien, finie la parolle du Cheuallier Anglois, luy respondit le Duc de Bourbon. Messire Mahieu dictes à vostre Maistre que ie suis en mon pays & en ma terre, & pour le bien de Madame ma mere, & puis luy direz que ie suis prest & appareillé d'attendre toute sa puissance, mourray & viuray auec ceste cheuallerie, (où ils estoient bien deux cens Cheualiers en tout.) Messire Mahieu de Gournay qui veit le courage du Duc, sur ce se

partit, & alla vers son Maistre, auquel re-Lata les parelles du Duc de Bourbon telle commeilles luy auoit dictes.

Comme le Duc recouura Belleperche, & comme le Comte de Bouquignan se partit & puis retourna, & comme le grand David fut mort.

## CHAP. XXIX.

E Comte de Bouquignan Anglois, (qui à grand nombre de ges avoit contreassiege deuant Belleperche le Duc de Bourbon) sçauoit comme le Duc y seoit, pour esperance de reconquester son chastel & deliurer la Duchesse sa mere qui ens éstoit, & le Comte y réfaisoit son pouvoir de leuer le Duc du siège, & sécourir ses gens qui la forteresse tenoient. Quandil entendit fon Cheuallier Meffire Mahieu de Gournay quiluy referoit les parolles du Duc de Bourbon que pour rien de la népartiroit. Tatost le Comte de Bouquignan celuy soir commanda à ses Anglois à faire sagots & grand attraict de marien pour lendemain assaillir. Et le Duc de Bourbon grande ordonnance pour son bien dessendre. Et avant que le Comrede Bouquignan vint, auoit le Duc de Bourbon licéciée le plus de ses gés inuti. les & communes, & n'ot retenu fors gens d'essite & nombre : & pource quand il se veit contreasses ordonna que charun

- 96 Histoire de la vie de Loys homme d'arme auroit sa brasse à garder, ca . la bastie n'auoit que huict cens brasses ; & auoit entre deux vn Arbalestrier Geneuois. Esparainsile puc de Bourbon vouloit que ses gens se peussent desfendre de leurs ennemis, en leur commandant que pour rien mil se partist de sa deffense. Et outre feist le puc de Bourbon, mettre auant les grosses arbalestres de chantelle au deuant de la battil-: ledes Anglois, lesquelles estoiet moult belles, & feirent grand bien comme yous orrezi Et encore le Duc de Bourbon feist femer bien jard autour de son Pallis quare tonneaux de chauldes trappes, à deux lances entour pres de son parc. Et lendemain parmatin vint le Comte de Bourguignan & les Anglois en bataille rangée en vn grad champ deuat la bastie du Duc de Bourbon, 3. & huy estant on bataille Thomas le Genenois & Damiges feirent tirer la groffe arba-! deste de chantelle en la bataille du Comte, qui tua deux hommes dont seurent esbahis - les Anglois, caronques n'auoiet veu si gros traict. Etapres dola bastie par maict laisseret bualler fix arbalelles d'un tenant qui feirenth grand dommage en la batailleque c'estoit merueilles, & pareillement les canons; &

adoques la bataille se tetrahit le jest de deux

LeComte de Bouquign a feist crier que tout homme allast à l'assault, & qu'ils s'efforçassent de gaigner & prendre celle chetiue cloifon, & que chacun portast vn fagot, ainsi le feirent: Mais ils ne peurent approcher le pallis de la longueur de trois lances qu'ils ne le ferissent es chaudes trappes au ils tomboient commepluye, & d'autre pare le traict des Geneuois qui au pallis estors, sur sigrand & espais, que onques gés ne seurent li bien servis, ne blesse tant de gens comme il ot des Anglois, lesquels se retrahirent honteusement, & à leur retraicte, le Duc de Bourbon feit saillir de sa bastie l'estandart à l'escu d'or de cinquante hommes d'armes, & cinquate Arbalestriers, ferir parmy les derniers retrayans à vne ramere qui là estoir, où ils mourerent des Anglois bien trente deux personnes. Le Comre de Bouquignan luy estant retraict dedans la torest en son logis, enuoya Herault deuers le Duc de Bourbon, luy mandant que le Duc vuydast la place où ilammeneroir sa mere, & par force rasetoit son chastel deuant luy & son pallis. Adonc le Duc de Bourbon par celluy Herault luy manda que sa mere en pouuoit-il bien mener que estoit sa parente, & le cha-Relraser: mais quant de sa bastie, certes il n'en auroit point, si par l'espée non: Et quad

98 Histoire de la vie de Loys à ce conte que vous me mandez à venit demain à l'auoir par force, venez quand il vous plaira, & vous trouverez qui vous ceceura. Et celle nuich se deslogeale Comre de Bouquignan à heure de minuich, & manda querir la Duchesse more au Duc de Bourbon au chastel pour l'amener à son logis, 🍇 puis y boutteroit le feu. Et quand le Duc de Bourbon & ses gens veirent le sou pris au chastel, ils sceurent que les Anglois devoiét desloger, à l'heure prist le Duc de Boutbon vingefix variets & treize eschelles, & les seist aller deuers le jardin pour entrer deuers le chastel, s'ils pouuoiér, & le premier qui leans entreroit auroit cent francs, si se hasterent moult les varlets pour gaigner, & trouverent que les Anglois s'en partoient, & entrerent ens par cschelles, qui fut vne lage ontreprise, & refermerent les variets la Poterne du chastel par où les Anglois oftoient saillis, si esteindirent le seu, quine seirmye grand dommage, & vinrent les variers crier que l'on envoyast des gens, carils avoient tout, dont grand'leesse sut au Duc & à ceux de la bastie. Et tantost enuoya le Duc de Bourbon cinquante hommes d'armes au chastel, & vn de ses estendars. Et lendemain quand le iour apparut, regardoient les Anglois qui se deslogerent, l'estandart du

Due de Bourbon sur la tour du chastel de Belleperche & les creneaux pleins de bacipers ; cuiderent enrager, & discient qu'ils estoient les plus deshonorez gens du monde: mais eux ce disassprincent leur chemin pour alleren Guyenne, pour eux aller loger à six lieuës de là, à Lymoise & à Ponzy, & là ot grand debat entreux : car ils dispient au Comre de Bouquignani, qu'il estoit le plus deshonore Chemalier quesen seuft, & oux tous auecluy. Car le Ducde Bourbon auoit recouvert son chastel, & leur avoit faict un grand dommage, & nous ne luy en auons point faict, dequoy le Comte de Bouquignan se tint pour deshonone. Et adoncluy & ses gens retournerent arriere à Belleperche, & en cux venans so chargerent d'huys & portes de granges, & p'en laisserent nuls que tous n'apportassent pour afsaillie, & en feirent, vn grand moncel deuant la bastic, car ils le tenoient tous avergondez, dece que si peu de gens esteient les Bourbonnois en leurs pallis, & disoient, Sainct George Millort de Bouquignan, bien nous esbahissens & grand honte est à nous, que auons suy devant celte trifte bastie par tant de iours, & rien n'y auons forfaict, ny vn pal par force deleurs pallis peu arracher, ains ontassez de nos hommes oc-G ii

Histoire de la vie de Logs oor' cis & playez du fort traict qu'ils ont: Mais puis qu'ainfil va, (dirent les Anglois à leur Maistre le Comte ) qu'icy sommes retour-nez ; faisons par maniere qu'il appere que nous y avons esté. Le Comte de souquiginn qui entendit les gens, leur en fçeut bongte, & ordonna tous habillemens pour Tendemain sierement assaillir. Et le Duc Loys de sourbon qui pour la reconqueste de fon chaftel de fon logis, ne s'eltoit men quandil veit les Anglois retourner, il alla iout autour de son pallis pour les deffenses, aith comme illes audit ordonnées, & admonesta chacun de soy bien dessendre ; & reniesoy fermement en son lieu, & leur dict le Duc éncores en les nommant par leurs monis. Mes amys, gardez que ce trauail ne vous vainque, à cestuy point est le grand besoing; les Anglois sont moult dolens que nous au ons teprins für eux , & gui pis leur est, cest qu'ils ne nous ont là (Dieu mercy) ped greuer, faicles par maniere que nous n'y ayons dommage : le suis celuy qui ay mon espoir par Dieu; & par vous traire Ma-- dame & mere de leurs mains, si maintenant la tiennent autressois la laitront, ie scay moult bien que de vous dessendre vous se-rez vos deuoirs. Lors chacun des Cheualliers ditent au Duc que pour mourir ne luy

faudront : si garderent leurs deffenses gaillardement, & estoient appareillez d'eux deffendre qui les eust affaillis, Et les Anglois qui au lendemain orent proposé de François assaillir, & faire leur pouvoir de eux jetter de leur bastie, celle, quict mesmes, aduint que cheust vne si terrible neige que l'espef-, seur en estoit de deux pieds & plus, dequoy les Anglois au iour se deslogetent, & allerent bien dix lieues eux loger pour tirer à Montlucon, & lors fut ordonne que les Gentilshommes de Bourbonnois & Forests monteroient à cheual auec le Mareschal de Sanxerre, & iroient apres les Anglois, & le Duc se retrahiroit à Moulins, & ainsi le feirent. Et pour la forte neige qu'adonc faisoit on trounoit les Anglois esparpillez par le pays, desqueis on en tuoit tant qu'on en atteignoit. Et tirerent les Anglois à Montlucon que pour lors estoit pres de Guyenne: & en vn village pres de Montlucon estoit logé vn de leurs Capitaines, appelle le grand Danid Olegrene qui estoit l'yn des grands hommes qu'on peuft veoir, & des orgueilleux, & portoit deux espèces, vne ceinte & l'autre à l'arçon de la selle. Si allerent ferir à l'aube duiour le Mareschal de Sanxerre, & les gens du Duc de Bourbon à son logis, & fut le logis destroussé, & morts quants qu'il

102 Histoire de la vie de Loys

y avoit d'Anglois, qui bien essoient trois cens hommes d'armes, & là meline fut mott celuy Capitaine le grand David, par la main du Marefehal de Sanxeire, & y ot une des belles destrousses que l'on oyt patler de ce temps là, & plus domnageable au pays de Guyenne: & desept mille combatans qu'estoient les Anglois aucc le Comte Bouquignan, ils en perdirent bien trois mille à venir à Belleperche, selon qu'ont depuis apporte Pogneron & le sorgne Foulcault, qui lors estoient Anglois, & depuis ont este François. Et lors fut le grand bruyt par le Royaume de France, à Paris & autrepart, par la puché de Guyenne, plus grand, & l'en eust ouy dire passe l'ong-temps, que le puc Loys de Bourbon avoit attendu fept mille combatans qui n'en auoit que huict cens, & fut le puc confredsliege, & orfiege fur fiege deuant Belleperche, ce que ton ne veit on ques en ce Royaume: & reconura le nuc de rourbon son chastel prefens eux , & morts des Anglois au pays du puc de soutbon bien sepr cens hommes d'armes, tant deuant rellegerche comme de la destrousse du grànd davidue.

ลาที่ก<del>หลุ่วอัสเวล้า</del>นานสารักกุสภาคา ระการสาม**าทา**ชสารัสเกาอสาร์เราะ Comme le Roy bailla la charge au Duo de Bourbon de la conqueste de Poictou : comme le Seigneur de Clisson fut secouru, & comme Montcontour fut pris.

CHAP. XXX.

Pres bien peu de terme que le Duc de Bourbon eust demeure en son hostel, & vilite les pays, ne carda gueres le Roy de France ne l'enuoyast querir, en luy priant & requerant que sur tous les plaifirs qu'il luy vouloit faire, veinst parler à luy, sin'y alla point le Duc à celle fois, & se feist mander trois on quatre fois auant qu'il y voulsift aller, donc le Roy fut mal corent: mais moult le destroit pour la grande renommée qu'il yout en luy. Au fort la cheuallerie du nuc de Bourbon (dont il auoit debelles) luy conleilla comme ce feuft qu'il y allast, & à ce ne douait point refuser, nonobstant la petite aydequele Roy luy cust faicte. Si y alla le Das, & y estant deners le Roy, luy dist le Roy, de belles parolles, & loua moult les grandes choles qu'il avoit faicles, & s'excula le Roy vers luy de la petite ay de, pour les grandes affaires qui loy suruenoient tous les iours à laquelle respondit le Duc de Bourborthimblement. Mon tres-redouté Sei-

rien. De laquelle offre le Duc de Boui-

bon le mercia humblement, & Juy dit · Sire, ie vous remercie, & vousiure que ie serois en bien panute point, quand je faudrois à vous obeyr: ie le sçay bien, beau frere, & vous me le monstrez. Ainsi fut lors empris le voyage de Poictiers, & tantost en Mars cheuaucherent le Duc de Bourbon & le Connestable en Poictou, à trois mille hor mes d'armes, & huist ces hommes de traist, & eux estans deuant Poictiers où ils trais Roient à ceux de la ville qui estoient, bien durs, vindrent nonuelles au Duc de Bourbon & au Connestable à minuit, qu'vn Gentilhomme & vn Herault, que le Sieur de Clisson leur mandoit à grand hasse qu'ils cheuauchassent aupres de Montcontour vers luy con il estoit perdu. Gar Messire Wantier Spurton Anglois, estoit parry de Nyort, estoit venu deuant luy à plus de gés la moitié qu'il n'avoit, & ne pouvoit avoit le Seigneur de Clisson nuls vipres, pource que les Anglois le tenoient trop court: Et partirent le Duc de Bourbon & le Connestable à mynuich, pour tirer celle part, & allerent repaistre à Lodun, & n'arresterent guere les Seigneurs pour la peur, qu'ils auoient, de Clisson, & feurent celuy iour aupres, de Montcontour, entre Velpres & Soleil qouchant, dont fut moult ioyeux Clisson des

Seigneurs qui luy estoient venu à secours. Et celle nuich Meffire Vaultier Spurton qui veit l'ost des Seigneurs approcher, se desso-gea, & s'en alsa à Nyort à grand' coyte, & lendemain assaillit on Montcontour, où fativa des beaux affants qu'on prust guere Vedir apres Sainde Scuere, car le Duc de Bourbon & le Connestable semoncerent leurs gens & soudoyers de bien faire, lelquels point ne le faignoient, mais s'efforcerent de rault pux murs par crocs de fet, & miner, montet par elchelles trayre, & lancer, emplir les fossez, & faire tout œuuro qu'en tel cas appartient, & tant feirent qu'ils prindrent la Bassecourt parmy l'Eglise de nostre Damede Montcontour, & le lendemain affaillit-on le chaftel forcement, qui fut bien affailly & combatu aux eschelles en deux ou trois lieux, & le premier quientra dedans für Messire Clothard de Cleux, qui estoit enPhostel du puc de Bourbon, & vn Eleuyer appelle Maraigot, qui seruoit Messite leanide digonne. Ainsi fue le chastel de Monteontour pris, & encores durant l'al-fault le Capitaine de leans qui effoit Anglois auoit appelle le Connestable de Francepatiure, & qu'il auoit menty la foy de la prilon de Nadres en Espagne, & l'appelloit-on lamequin Louer. Et quand le chastelfut

Duc troisiesme de Bourbon. 107
pris le Connestable seist pendre ledit Iannequin Louetarme de toutes pieces, le bacinet en la teste, aux creneaux du chastel.

Comme Poictiers se rendit au Duc de Bourbon au nom du Roy, so autres places, so la Rochelle; so comme à Bennon feurent tous tuez par le Connestable; aussi comme la Duchesse mere au Duc sut deliurée. Et comme le Captal de Bus sut prins.

#### CHAP. XXXI.

CI tost que Montcontour fut prins, le Duc Dde Bourbon & le Connestable de France à tous leurs gens s'en retournerent deunt Poictiers eux loger en la place dont ils estoient partis, pour traister à ceux de la ville, lesquels feurent plus doux qu'ils n'auoiet esté par deuant, pour la prinse de Montcontour. Et auffi de Messire Vaultier Spurton quiestoit leur vmbre, lequel laidement s'estoit retraict, & feirent ceux de Poictiers au Ducde Bourbon leur pactis, qu'ils rédroient obcyssance à luy au nom du Roy, & tant quele Duc de Bourbon leur promist, & iutast que auant que luy ne les gens partissent de la ville, ils prendroient lé chastel: car autrement les Anglois qui le tenoient, les de-

Digitized by Google

struiroient. Ainsi leur promist le Duc, que iamais ne bougeroit de la ville, si feroit le chastel és mains du Roy. Adonc ouurirent les portes, & y entrerent les Seigneurs à vn Lundy, & le Dimanche apres affaillit-on le chastel par grands appareils que on ot faid en la ville, & n'estoient en la forteresse sinon dixhui& Anglois, & à la prise du chastel entra le premier Messire Guichard de Chastelmorant, où il gaigna de belles chambres Anglesses, & les seaux de la Duché de Guyenne qu'il bailla au Duc de Bourbon son Seigneur. Et lors sut la ville de Poictiers moultioyeuse, qui veit ce que le Duc de Bourbon leur auoit promis, & luy requirent plus auant comment vne place pres de la chappelle, la tour de Citry, que luy faisoit forteguerre leur voulsist deliurer. Ausquels le Duc de Bourbon dit qu'il feroit son deuoir de la prendre, & y enuoyer tantost les gens de son hostel, qui y demourerent sept iours, & puis la prirent, dont ceux de Poictiers ne seurent onques si ly ez, & donne. rent au Duc de Bourbon deux cens marcs d'argent, pour les bons services qu'il leur auoit faicts. De Poictiers des gegerent les Seigneurs, & s'en allerent deuant Pont l'Abbe, laquelle ville n'osa tenir, mais le chastel estoit moult fort, & le renoit Messire

100

Bertrand de Cazelys, & assailit-on le chici Rel si roidement qu'en l'espacé de huich heures il fur pris, & s'enfuyt Mellite Bertrand de Cazelys en vne tour es mareis, ou il n'avoit que manger, si se rendit aux Seigneuts, & fut prisonnier. De là allerent les Seigneus deuant Surgieres, où il a moult bel chastel, -& leprindrent de plain affault. Puis allerent à Benon à troßlieues de la Rochelle, & la pérdit le Connestable quatre de ses Gentilshommes qui gouvernoient tout son faich, le (quels elloient en leur logis en leur lict où ils dormoient : si corent laissé d'auanture Thuys ouvert leurs varlets gol jouoient aux dez, & seurent tuez les Gentilshommes par ceux de la garnison de Benon, qui fur le plus grand couroux que le Connestable euft en France, & pour celuy despit lendemain fut assailly Benon, où ils estoient troiscens habitans, & dura l'assault presque toutle iour : mais au fort feurent prins, & feist tout tuer le Connestable sans en espargner vi, pour le couroux de ses gens. De Benon cheuaucherenelles Seigneurs deuant la Rochelle, où ceux de la ville feirent muser les Seigneurs trois iours, & en ce musement tandis los habitans abateirent le chastel, afin que iamais ne feult mailtre de la ville, puis fei-Fent ounerture aux Seigneurs qui leur reprocherent ce qu'ils orent faict, lesquels de puis ont esté bons & loyaux au Roy, & fat grand dommage au Roy d'Angleterre, cat cestoit le port à secourir tousiours Guyenne. Rendue la Rochelle allerent les Scigneurs deuant S. Ican d'Angely, qui toft feis opperture & obeyssance au Roy, en la main du Duc de Bourbon: puis allerentia Xaintes, qui obeyst comme Saince Lean d'Angely. Les choses faictes & lepays renduan Roy de Frace, requist le Duc de Bour bon au Connestable qu'il luy feist compan gnie à aller de uant la tour de Bro, où estoir la Duchesse samere, prisonniere, où il n'y quoit que sopt lieuës, & en celle tour l'auoit Jaissée le Comte de Bouquignan à son regour de Belleperche en garde, & cherement recommandée à Cicot de Saigne son Escuyer, pour lors Capitaine des gens d'armes qui auoient prins Belleperche, & la Dame, &maintenant tenoit icelletour. Le Connestable fut moule lyez & die, A Dieu leven, Monseigneur, & par les yeux Dieu, ceste requeste est bien de faire : Ortostallons deliurer la bonne Dame. A donctantost monterent à cheual, stallerent & meirent le siege depart la rour, & là Cicot de la Saigne qui seveitmalempayé, & qui loing estoit de secours, rendit au puc de Bourbon la tout

de Bro, & la puchesse samere, laquelle se loua moult au duc son fils, de Cicot. Parquoy le nucl'en enuoya luy. & tous ses gens francs, & luy donna du sien. Quand la royr deBro fut rendue, les gens du puc de Bourbois s'enallerent courre devant Subyzq., & le Captal de Busch avoit mis vneembusche delessens, où melmes, elloit, entre Subize Beda tour do Bro es s'entreren contregent les gens de Bourbon & le Captal, & fe courye rout sus les vins aux autres, Expourma le piene au Captali, qui fur pris & rendu au puc de Bourbon, que puis le mena à Paris, & puis le rendinai Ray le puode Bourbon gui ot kmere moult but ioyeux. Et apres le depar tirent de Poicton, luy & la Connostable, & cheuaulcheror par leurs iournées à Paris, au Roy, quides recent lyemet, & festoya, pour les beaux faits que eurent faich, en deliutant grande partie de la Duché de Guyene de les ennemis, & l'avoir mis en son obeyssance Comment le Duc de Bourbon et la charge pen le Roy, or le Duc de Berry, d'aller guerroger en

Roy, & le Duc de Bouroon of la charge pan le Roy, & le Duc de Berry, d'aller guerroyer en Aunérgnoles places qu'il ot, & comment il fait rendre les valines aux Eglifes que ceux des trois Crox auoient fillées.

CHAP. XXXII.

E Scantle punde Bourbon & le Connestable à Paris deuens le Roy celle au-

nee meline, queton comprair mil trois cens quatre vingtoinq requist le nuc de Berry waRoy fon frere, qu'il luy pleust à luy bailler le buc de Bourbon ; lequel le voulsisserauailler au cheumacheren Auwergne, où il y auohi eprou huid forteresses que moult de Hruifoient le pays, & par especial y en ot vnd di effort vir Caplaine Anglois; qui bien additardis cens hommes darmesen wie placedellis Clermont, à deux lidres, que Fon appelloitla Rottre Sennadoire, & l'An-Pois Capitaine , Meffire Robert Chernel Autres places y auoit, & autres Capitaines, 18Roche deffus Alguepetic, Ambars, Trois Crox, dont Gourdinet auoit la garde, S. Angel, Charlieu le Pailloux, & Charlieu Champnagmoys. Celte emprile faite pour aller en Auuergne guerroyer contre les Anglois, fut le Duc Loys de Bourbon charge par le Roy, & le puc de Berry qui l'en pria ; Separtitle puc o les gens & vint en Bourbonnois, passa en Auuergne, & alla deuant la Roche à Aigueperse, & n'y jeust le Duc qu'vne nuict, que lendemain ne fust prinse d'assault par force, & occis tous ceux qui estoient dedans: puis alla le Duc devant Amburs, moult belle place, où estoient bien quatre vingts combatans , & à la venue ot grosse escarmouche, car ceux de lcans

leans yffirent, & y or bel escamouchis de lances & d'espees des deux costez, & là fur blesse Messire Gerard de Grand-Vau, qui estoit bon hommie de son corps, & Ican de Chastelmorant mort: Mais de celle escarmouchey feurent pris de ceux du fort, huict hommes d'armes qui plus carent de voix,& dentre morts, lesquels huict le Duc de Bourbon lendemain feist aniener deuant luy pour leur faire coupper les testes, s'ils ne rendoient la place, & ils pouvoient bien faite, car ils l'auoient en garde, lesquels aymetent mieux viure que mourir ainsi. Si rendirent Amburs au Duc de Bourbon, leurs corps & la place. Et tatost dedans vne heurefeist partir le Duc de Bourbon de ses gens poua aller deuant Trois Crox, & celles gens qu'il enuoya devant, rencontrerent les Anglois de Trois Crox, les plus grands auanturiers qui venoient gaigner sur eux, & seutent ruez ius par les gens du Duc qui allerent hastiuement deuant la place, & estoit tard quand on y arriua: & celle nuich le Duc de Bourbon qui là estoit venu, seit asseoir le guet des gens de son hossel, & dit à Iean de Chastelmorant, prenez mon pennon, & allez ennironner la place, si que nul n'en saille, lequel feist son commandement, & la nuict or maintes parolles des gens du puc à

ceux du fort qu'ils se rendissent, ou tant que l'on en prendroit on les penderoit parles gueulles, pource qu'ils estoient gens de malle renommee: si parla-on tant que Gourdi-not gardeur de la place, se rendit à lean de Chastelmorant Escuyer, qui portoit le pennon du puc de sourbon, & à celle heure qui n'estoit my eiour, fut mandé au Duc, s'il luy plaisoit le traicle qu'auoient faict les gens de son hostel, si respondit que bien luy plai soit, pource qu'il avoit encores de grands faicts à faire. Et celuy qui parloit de ce au Duc, s'estoit Chastelmorant, qui luy pria de donner les meubles de la forreresse aux gens de son hostel, laquelle chose feit le Duc franchement, & que Gourdinot qui à luy s'estoit tendu l'y demeurast prisonnier, & ce encores luy octroya. Er lendemain au ma-tin vindrent Gourdinot & les siens de Trois Crox, qui n'estoient que seize hommes d'armes, qui feprent tous prisonniers, & avoient leans deux cens marcs d'argent, dont les cens estoient en calices d'Eglises qu'ils augient robé par tout : Si dict le duc qu'il vouloit auoir les calices, & recompenseroit bien les compagnons: Et le Duc de Bourbon meu de pitré, manda les calices à la cité de Clermont, faisant crier par toutes les Eglises qui auroient calices perdus, que on

Duc troisiesme de Bourbon. 113 vint à Clermont, & on les rendoit, ainsi comme il sut faich.

Comment le Duc de Bourbon araifonna les Seigneurs d'Auuergne, d'afsieger la Roche Sennadoire qu'il afsiegea.

#### CHAP. XXXIII.

E Duc Loys de Bourbon qui ot deli-Lure Trois Crox, se partit à tout son ost, & alla à Clermot, où il n'y a que deux lieuës iusques à la Roche Sennadoire, & manda le Duc les Seigneurs d'Auuergne, le Comte Daulphin, le Sire de la Tour, le Sire de Montrauail, & les autres grands Seigneurs, & vn appellé le Sire de la Gueulle vn des vaillans hommes d'Auuergne. Et leur dit le Duc de Bourbon. Messeigneurs, i'ay deliuré trois places, & pres d'icy est celle qui deserte tout le pays : car ils sont quatre vingts Capitaines, & trois cens hommes d'armes, & la place non prenable, si n'estoit par la grace de Dieu. Adone respondirent les Seigneurs d'Auuergne, & dirent au Duc : Monteigneur, vous nous requerez de ce que nous vous denssions requerir à mains ioinctes, car celle place destruict tout Auvergne, & Hii

courét tous les jours devant ceste ville. Lors ordonnale puc de Bourbon que les Auuergnats allassent d'vn costé, & luy & ses gens de l'autre, assieger la Roche Sennadoire, & fut commande que les paysans emmenal-sent des viures au siege, & tous habillemens que l'en pourroit trouver pour assaillir, ainsi fut dit & faict. Et lendemain se deslogea le duc de Bourbon & o ses gens s'en alla en sa place la plus forte, où il feit tendre ses tentes & pauillons. Et la nuich que le puc se logeoit, ceux de la Roche Sennadoire feirent emprise de faire saillir leurs chenaux hors, & en jetroient bien soinante pour eux en ouyder aller: Mais le Duc de Bourbon qui toussours faisoit ses saists par belle ordonnance, auoit ordonné son guet si adroit que ces soixante cheuaux seurent gaignez, où il n'y auoit que cinq hommes d'armes, & le remanant n'estoit que Pages, mais c'estoient fleurs de cheuaux. Les Anglois qui veirent leur place la Roche Sennadoire, affiegée de deux parts, l'une par le Duc de Bourbon, & l'autre par les Seigneurs d'Au-uergne, & grande foison de communes, se douterent fort qu'ils ne montassent par force entre les deux places, & pource feirent vn palliz bas entre les deux montagnés, qui auoit cent brasses de long, & sut said si hault en leur montaigne, qu'à peine vne arbaleste y peustirer au hault, & faisoient les Anglois chacune nuict le guet cent hommes d'armes dans ce palliz, afin que l'en ne peust monter à eux sur la montaigne.

Comme present le Duc de Bourbon en son ast se combatit le bastard de Glarins, pour la querelle du Sieur de Montrauail, contre un Gascon Anglois.

## CHAP. XXXIIII,

Ntretant que le Duc de Bourbon ad-Luisoit & imaginoit comme on pouttoit prendre la place, aduint qu'an velpre au guet, vn Anglois Gascon, & vn des gens du Duc de sourbon orent parolles ensemble, & nommoit on le Gascon Pierre de Lignage, & celuy de sourbon on clamoit le hastard de Glarins, car Lignage disoit que le Sieur de Montravail qui estoit son prisonnier luy auoit menty sa foy, & que si le contraire vouloit dire vint auant, il le combatroit, ou que s'il y auoit nul illec qu'il le voulfist maintenir pareillement le combatroit. A ce respondit le bastard de Glarins, Ie ne suis amy ne pa-H iii

rent du Seigneur de Montrauail: mais si tu as si grand talent de combatre que tu monstre, demain ie re combatray deuant Monseigneur de Bourbon en querelle, que si ie te desconfis tu seras mon prisonnier, & si tu me desconsis ie seray le tien, & ce tu ne dois mye refuser si tu as vouloir de combatre, car c'est le mestier d'armes. Et fur ce dit l'Anglois qu'il en parleroit à Messire Robert Chennel son Capitaine, & puis qu'il luy feroit responce : & le bastard deGlarins respondit, qu'il se tenoit bien seur de son tres-redouté Seigneur le Duc de Bourbon, qu'il luy plairoit bien, car le Duc ne luy resuseroit rien qui au bastard touchast son honneur. Ainsi pour celle fois departirent l'vn de l'autre, & deuoit faire responce celuy Picrre de Lignage au bastard de Glarins dedans midy ou vespre, lequel leteit, & qu'il auoit licence de son Capitaine au troisiesme iour : mais quele bastard de Glarins l'asseurast, qui luy enuoyast seurete & saufconduicte de par le Duc de Boutbon pour luy & quatorze compagnons, & en tant feist faire le puc de Bourbon les lisses, & le tiers iour vinst Perot de Lignage Anglois, & le feist recueillir le Duc de Bourbon grandement & honorablement, pource que la chose estoit deuant luy, &

Ductroisissme de Bourbon. 119 trouua Lignage la belle tente tendré és li-ces, pour là dessimer & recuelllisses compagnons qui estoient venus aute luy; & le ballard pareillement, & chacun la chaire: & eux citans en leurs chaires on leur demada s'ils vouloient plus rien dire, ils dirent que non. Adone fut crie par les Heraults, saictes vos deuoirs. Si vincent assembler & seirent de belles armes quatre coups l'un sur l'autre (apres le iect des lances) de lours espèces : Mais le bastard de Glatins reculla son aduersaire Perot ide Lignage bien fix pas loing en combatant de l'espée, & au fort le bastard ietta ius son cipce, & alla prendre Lignage l'Anglois aux poinces, & te tenant fort de porta par terre le bastard , & se viona sur luy, & luy leua la viste en luy donnant trois coups de ganteller sur le visage, & lors l'Anglois qui se sentit seru & mal atournegle rendit, criant it hault quion le pouuoit bien ouyr): nonobstant ile bastard tita l'espèc de bAngleis, 85 l'en vouwit tuer. Quand le Duc de Bourbon dift qu'il sufficie, & que assez en apointaict, & sedur ce lessfeist ofter de ce point a car il ne vouloit mye que l'Anglois mourust, pource que la besongre audt este faiote denantalny sadequoy

celle bonté fut sournée à hault honneur au pur de nouthant & pendant ce gage, un des Capitaines de leans nommé. No lumbarbe, qui gardoit l'une des tours, traictoit sommé fes compagnons & luy s'en peusseur aller eux & leurs cheuaux, & maints y ot des Sengneurs d'Anuergne & autres qui auoient volonté d'en estre deliurez, qui conscilloist au pue l'allée des Anglois : mais il n'en veult rien faire, ains iura que ia mais de là ne se partiroit qu'il auroit la place à sa volonté, & let Anglois en son pouvoir, & ainsi le feille comme vous otrez.

Comme le Duc de Bourbon print honorablement la Roche Sennadoire, & autres places qu'il nendet qu Duc de Berry.

# CHAP, XXXV.

A querelle des deux Souldoyers miserà
fin par le bastard de Glarins qui avoit
outré son contraire, ot aduis le puc Loys de
nourbon à ce palliz qui estoit en hault, par
il avoit ja tenu son siege devant la Roche
Sennadoire trois sepmaines, & pour soy
plustost delivrer, seist-il renforcer son gues
par l'espace de trois jours: pevers le soir bien
tard manda le puc de nourbon aux Sei-

gneurs d'Auueigne qu'ils feussent tous armez à l'aube du iour auec leurs gens, & prests à monter la montaigne de leur coste, que son intention estoit que luy à toute sa puissance, vouloit de faict combatre le palliz à ceste heure, & qu'ils seissont leur saich si secret qu'on ne les appercoust, ear il vouloit faire gesir les gens tous arméz, pour soy joindre auec son gust, qui pour ce soit auoit ordonné la mic passée. Lendemain par matin sailin chacun des tentes & pauillons, pour sux ioindre au guet, & de leur guet au palliz, où il or faiot de moult belles armes, car les Anglois estoient de leur guet bien cens combarans, qui asprement & sicrement se dessendaient : mais toutesfois le palliz n'estoit guere fiché en terre pour la Roche: Et là ot sier & grand poulseils de lances d'une part & d'autre, & fur la belongne si aspre que nos gens à force prinsent le palliz à lurer à eux, & tine que les gensd'armes en ruerent par torre bien dix braffes : & quand les Capitaines Anglois qui dessendoient le palliz, ucirent que le nombradeux diminuoit tant esto it ly assaulte grin for a spice: & qui plus sangoissoit cidhoit qu'ils avoient ja main à main les sourbonnois, paulquels le puc

admonestoit qu'ils se preparassent de bien asprement assaillir, & accueillitlent le chastel isnellement. Apres celles parolles eurent en peu d'heure le palliz conquis, & gaigné la montaigne, tant que ceux de leans en feurent tous esbahis, & là le Duc de Bourbon veant ses Cheualliers & Efcuyers de son hostel, & pays & gensd'armes qui s'appareilloient à toutes adventures soustenir, & dessompre palliz & garniion, & passer outre par force, en estoit tresioyeux. Et durant ce tralliz parmy la bref. che du palliz passa le pennon du Duc de Bourbon, que continuellemet portoit lean de Chastelmorant o ceux qui lesuyuoients lors ne sceurent les Anglois que faire qui se veirent fort à penser d'eux retraire vers le fort; & en eux retrayans se ferirent auant le pennon, auec les vaillans hommes, & à velle retraicte des Anglois qui s'enfuyoient, feurent que morts que prins bien quatre vingts des meilleurs hommes d'armes de leans, fors les Capitaines, dont en l'vne des deux places, Nolumbarbe se retrahità la main dextro, & en l'autre, à la main senestre tira soy retraire Messire Robert Chennel, qui estoitla plus forre y lacques Bardenay, le fils Messice Lean Touer, Thol melin Mauleunier, Messire Richard Coedo

fils du Maire de Londres, & en eux retrayans de certaines loges qui estoient en hault pour aller à leur fort, le pennon du Duc de Bourbon o les gens de son ho-stel, les chargerent de si pres, que comme ainsi qu'ils entroient en la tour, le pennon du Duc de Bourbon se serit parmy eux, moult bien accompagné, si que ceux Anglois ne peurent clorre l'huys de la tour. Et ainsi se rendirent à luy Messire Robert Chennel Capitaine, le fils Messite Iean Iouel, Messire Richard Coedo fils du Maire de Londres, & Thomelin Mauleurier : Et par ainsi fut deliurée la plus forte place. Et de là tira le pennon du puc de Bourbon auec ses cómpagnons, c'est à sçauoir, Messire le Barroys Bonnebanne, Meffire Gauche de Pailach, le Sieur de Cordebeuf, le Borgne de la Veaulse, Messire Odin de Roullach, Messire Philippe Choppart, le Sire de Billy, Ican Sire de Changy, Philippe Berauld Michaille, le Bastard de Glavins, & cinq ou six autres de l'hostel du Duc de Bourbon auec son pennon, ourerent à l'autte des tours , où ils trouverent desia deuant vne grande partie des Auuer-gnats qui y estoient montez, c'est à sçauoir, le Sire de Montmorin, qui estoit

Histoine de la vie de Louys

vaillant cheualier, & qui auoit belle compagnie, & Giraule Sire de la Gueulle accompagné de bonnegens, & estoit vaillant homme. Le Siro de la Facette & quires qui estoient auancez par le loëment des Seigaeurs, lesquels tengient moult de pres les Anglois quand on y arriua, tant qu'Anglois ne leur peurent fouyr. Mais quand Anglois regarderent le pennon du Duc de Bourbon approcher vers eux, se rendit Nolumbarbe Capitaine & tous les compagnons, au Duc de Bourbon, Ainss fut la Roche Sennadoireprinse sans mentir de mot. Etau partir de là enuoya le Duc de Bourbon à Clairmot, fix Cappitaines Anglois pour les mettre en la tour de la Monnoye, prisonniers: dequoy ceux de Clairmont furent moult liez & ioyeux, & cheuaucha le Duc o ses gens, & ceux d'Auuergne deuant sainct Angel, une place qui failoit moult domaux. Et delà demeurerent vn iour pour cuyder traicter à eux:mais ceux du chastel n'y vouldrerét entendre. Or sur ce on advise que l'Abbaye eftoit converte daissil, & firent girer le feu dedas par plusieurs fuz és tat qu'il se prist par tout le montier de l'Abbaye, & seureut ass tous les cheuaux des Anglois, & vne partie de leurs vallers, & serctrahirent les gens d'armesen vne tour qui là estoit, où il p'auoit

gueres que manger, & le essaya l'on à les predre par force, car elle estoit moult belle. Auquel essay fut mort vn Cheualier du Duc de Bourbon, qu'il ay moit bien, qu'oh appelloit messire lean de Digonne qui gist à Clairmont: à la parfin ceux de la tout serendirentau Duc de Bourbon, leurs vies sauucs. Si les y prist le Duc qui enuoya par Chastelmorant son pennon sur la tour. Et on enuoya les Anglois chacun vn baston en lamain, & s'en alla le Duc deuant Charlieu lepailloux, où les sieurs d'Auuergne auoient demeure quatre mois pieça, & ne l'auoient point pris, & tenoitladicte place Ican Duxel, & le commandeur de Bellechassaigne, sselogea le Duc qui avoit grosses gens à l'un des coftez, & les Auuergnats qui estoiét gens assez à l'autre costé. Et le premier iour feilt faire le Duc de Bourbon, habilemens surcharettes, & ceux d'Auuergne parcillement. Ausquels le Duc avoir monstré la maniere, & le lecond iour fult l'assaut grand & fott par trois fois le iout par maniere qu'o Phillaplace de plain allant. Et fot prins dedans le nepueu de Ivan du Xel, le plus mal homme que l'en peult trouver, & que plus aunit fai a de maux au pays d'Auuergne, & quele Duc de Berry desiroit plus a auoir. Erparce le Duc de Bourbon luy en fest prefent, si fut mis en la tour de Ryon. Apres celle prise tira le Duc de Bourbon à Charlieu Champmaigeris que tenoit Berengon de Cherach qui le ren dit au Duc de Bourbon franchement, & s'en alla en son pays. Ainsi

deliura le Duc de Bourbon tout le pays d'Auuergne des Anglois, & le rédit francau puc de Berry qui luy en sçeust tres-bon gré.

Comme le Duc de Bourbon se meist en ordonnance pour aller en Espagne, la premiere fois pour cuyder voyager en Grenade.

## CHAP. XXXVI.

L'An de grace mille trois cens quatte vingt & cinq, quand le Duc de Bourbon ot deliuré l'Auuergne des ennemis du Royaume, lequel auoit de coustume en tous ses faicts de louër Dieu, & tres de uot estoit à la Vierge Marie, & pour ce apres la prise des places s'en alla à nostre Dame Dorcinal en pelerinage, & illec offrit son pennon qui encores y est: léquel il auoit voüe quand il le veid premier sur la roche sénadoire pour ce que c'estoit la premiere pres de là arurée de nostre Dame. Et là soda le Duc vne messeperpetuelle. Et faite son oblation se partit & alla à Arde vers le Comte Dauphin, qui

le festoya moult grandement. Et d'Arde alla aupuy nostre Dame où il s'estoit voué, & luy estant au puy à son pelerinage, & ia y auoit este deux iours pour sa deuotio, vint à luy vn Heraut honorable de par le Roy Héry d'Espagne qui apporta lettres au Duc de Bourbon les plus belles qu'on eust peu voir, ouledict Roy Henry prioit & requeroit audit Duc de Bourbon qu'il luy pleust deveniren Espagne, & que ledit Duc y auoit bie son venir: Car la Seigneurie de Bourbon avoit fort ay de à conquester son Royaume. C'estassauoir le Comte de la Marche, qui estoit du sang & des armes de Bourbon. Et pour la grande renomée bonne cheualerie preud'hommie & sagesse que i'ay oy dire de vous, ie vous enuoyemó especial Heraut Mo niquot, vous certifiant par mes lettres, que monintention & mon emprinse est à l'ayde de Dieu entrer en Grenade, en la saison nouuelle à toute la puissance d'Espagne. Et sur tout rien desirerois vostre compagnie: à laquelle chose ie vous prie que ne me veullez faillir; & vous plaise amener auecques vous deux ou trois cens Cheualiers & Efcuyers, & ie vous promets que ie vous despartiray de mes biens, tout ce que en voudrez prendre : dequoy le Duc Loys de Bourbo fut moult lie & ioy eux & luy sebloit

que Dieu l'emportoit quand il voioit chose honnorable enquoy en la saison nouvelleilse peut em ployer, & sur cela deliura le Duc de Bourbon le Hetault du Roy nommé Moniquot, & luy donna vn escusson de ses armes, & de riches vestures de drap dor, & sa deuise, & l'en envoya, & escript le pue ses honnorables lettres par ledit Herault au Roy d'Espagne. Que au plaisir de Dieu, il feroit deuers luy dedans la fin de may, & sur ces'en reuint le Duc en son pays de Bourbonnois pour mettre en ordonnance, à faire son voyage. Et estant le Ducen son pays fut le Roy de France moule courrouce & tous ses amis, du voyage qu'il auoit entrepris, & luy manda & requist fort le Roy, qu'il n'y allat point. A laquelle chose seist responce le Duc de Bourbon au Roy, qu'il auoit escript au Roy d'Espagne par fon Herault qu'il y roit, & qu'il l'en auoit acertaine, & que c'estoit le service de Dieu. Carparles settres auoit sçeu que le Roy d'Espagne esperoit passer par conqueste au Royaume Sarrazin de Grenade, &il ne vouloit perdre le voyage. Adonc assembla le Duc de Bourbon ses gens, pour allet en grand ordonance delà. Et quand vint la saison qu'il estoit temps de partir pour aller au voyage vinrent tous ceux qui estoient mandez

mandez en la ville de Bryoude pour cirer en Auignon le plus droit, & mena le Duc de Bourbon cent gentils-hommes Cheualiers, & Escuyers de son hostel, où il y auoit és cent gentils hommes sept bannieres, lesquels estoient Messire Guichard Daulphin, Messire Griffon de Montagu, le sieur de Chastelmorant, le sieur de Rochefort bastard de Bourbon, Messire Guillaume de Vichy, Messire Girard de Bourbon, Messire Lionnet Daraines de Beauuoissa, estans en heompagnie que le Duc Loys de Bourbon mena auccques luy.

Comme le Duc de Bourbon alla en Auignon visiter le Pape, & fassant son chemin, le Roy d'Aragon le festoga, comme le Roy Henry d'Espaone lun feist grand chere. Et pour il sen retourna pour s'en aller en Grenade.

#### CHAP. XXXVII.

E Duc Loys de Bourbon: voyant la noble compagnie des Cheualiers,& Efcuyers quil'estoient venu seruir, & accom-Paigner pour aller en Grenade, comme la rcnommée en couroit, se liessa moult, & leur diet, Messeigneurs freres & amys. Au plaisir de Dieu vous auec moy, & moy

vousirons en son lainct service contrelle melcreans, dont nous rous debuoms chouir, car moilleur maistre ne pourous auoir : rout soir faict en l'honneur de tur tout ce que nous ferons. Alors respondit la compagnie, vous dites bien Monsieux Adonc se partist le Duc de Bourbon of -compagnie pour aller en Auignon, & pour y estre à certain iour: pource que le Pà pe Gregoire onzieline, de l'hostel de Besitfort, vouloit partir d'Auignon pour s'a aller à Rome. Si cheuaucha le Duc & fut deux iours auant que le Pape se partie. Si feist le Pape grand chere au Duc de Bourbon & le beneist, en luy donnant absolution de peine & de coulpe pour le voyage des mescreans où il alloit ! Et du Palaismena le Duc de Bourbo (estat a dextre, lez, par la bride du destrier blane) le Pape iusques hors d'Auignon, auec le present de Rome, qui là estoit en court. Et hors de la poste tantost le Pape com-manda au Duc de monter à cheual, qui -le feist, & le conuoya le Duc hors d'Auignon vne lieue, où ils parlerent de plusieurs raisons ensemble. Et à prendre congé, donna le Pape au Due la Beneisson, qui retourna celle vespre dormir en Avignon. Et lendemain s'en alla le Duc de

Bourbon, o'ses gens par iournees en Arragon, où il trouua le Roy Dom Ioan qui avoit les menestrels, lequel reçeut le Duc si grandement que c'estoit merueilles en sa Cité de Barcellonne : Et pria celluy Roy au Duc de Bourbon, qu'il luy pleust estre aux nopces deson fils, le Comte d'Ampmartin, & de la Comtesse de l'Ime qui estoit à tenir son chemin d'aller en Espagne, à vn Chastelappellé Mousson des Hospitalliers, a demye voye de Barcellonne & de Sarragosse. Si luy octroya volontiers le Duc, &yalla & menal'Espousee, & durerent les nopcestroisiours, & au partyr de la feste alla le Duc de Bourbon à nostre Dame de Monserrat: qui est vn moult deuot & bel Pelerinage, puis à Leride, où est au dehors de l'Abbaye de Poplet, en laquelle gisent les Roys d'Arragon. Et puis à la Cité Royalle Sarragosse, tira à mainsen estre & entra en Espagne: & se logea à sainct Do-minique de la Caulsade. Et ne voult le Duc entrer en Nauarre, pour la dissention qu'auoit le Roy de France au Roy de Nauarre. De sainct Dominique, alla le Due à l'Hospital la Royne où toute personne qui passe Pellerin, a sa refection pour trois jours & de l'argent quand ilse

Histoire de la vie de Loys

part qui est à quatre lieues de Burgues, & là le Roy d'Espagne luy enuoya au deuat bien cinq cens cheuaux, & auec ce l'homme qui micux aymoit, & qui gouuernoit son fait nommé Pierre Nace, ensemble vn grand seigneur Espaignol appelle messire Pietre Ferrandon, Dom Verlasque sieur de Bruesque, qui conduirent le Duc de Bourbonà Burgues, au Roy Henry, qui luy manda au deuant de ses plus priuez, & des plus grands de son pays, & le receust, & coniouyst gradement comme celluy qui estoit moult lye de sa personne & venuë, & demourate Duc à Burgues auec le Roy Henry, l'espace de dix iours. Et durant ce terme fut fait le mariage de la sœur du Roy Henry d'Espaigne, & du ieune Roy Charles de Nauarré, & aussi seurent les nopces de l'Infant d'Espaigne fils du Roy Henry, à la fille du Roy d'Arragon, où il ot moult grand feste selon le pays. Et quatre iours passez priale Roy d'Espaigne, audit de Bourbon, qu'il voulsist venir en son Chastel de Sagonie, où il verroit chose qui luy plairoit, & auec ce benu desduict de chasse. Et quand le Roy Henry & Loys de Bourbon, furent au Chastel de Sagonie, le Roymenale Duc monftrer les enfans du Roy d'Ampietre, lesquels il tenoit en vne cage de fer, & y furent mis en leur

cage de huict ans. Et à celle heure ia y orent esté bien vingt huictans, & dict le Roy Héry au Duc de Bourbon, veez là les enfans de celuy qui feist mourir vostre sœur. Et si vous les voulez faire mourir ieles vous delint evay à celle parolle respodit le Duc de Bourboin tout court, ie neseroye mye volomiers co: sentant de leur mort : car dela malle volonté de leur pere, il n'en peuvent maiss Et celle parolle fut oyes de maints Cheubliers & Elcuyers tat Espagnols que François, qui Se eurent à grand vaillance. Et lendemain sit chasser le Roy Henry vn ours allentour dù chastel de Segonie, où il or en la chasse beau desduit, & grand plaisance. Au partir du chastel de Sagonie, demanda le Duo de Bourbopar grace at Roy Henry vir Chevalier de Tourraine qui long temps anoit esté illee prisonnier I'vn des bons Cheualfers du monde, appelle messire Guichard d'Augle, & vn elcuier nommé lacques Sadelher, lefgues de bon cœurluy donna estant a bitguez le Roy d'Espagne, on luy annoça que le Roy de Portugal l'auoit deffiéne à fuy moutant guerre:parquoyil conuchoft que sonarmee de Grenade cessast dont ce fust grand dommaige a luy, & à la tranquilité, & grand courroux à tout e la compagnie. Et ce voyant que le voyage ne tenoit de-

134 manda congé le Duc de Bourbon au Roy dEspaigne, lequel ne luy voulloit donner: mais luy prioit que plus il enuoyalt querir des gens. Si luy respondit que veu que l'emprise de Grenade ne se tenoit, le Rojnde France en estoit certain, pour ce lùy mandoit que briefuement (e retrabist deuers luy: veu que dix iours où douze auoit nouvelles de luy. Adonc le Rog Henry d'Espaigne, veant que le Duc de Bourbon de son gré ne vouloit remanois To licencia à grand peine, en le priant qu'il le woulfist travailler pour son amour de pacifiér le ieune Roy de Nauarre, qui sa scrunquois par femme, deuers le Roy de France, & luy dict le Duc qu'il en feroit fon pounoir. Et auant partir feist presenter le Roy Henry au Duc de Bourbon; Dr. Argent & vaisselle; mais de tout de ne voult rien prendre sinon Chiens nommez Allands, Cuyrs figurez, & rappiz yeloutez, & si beaux cheuaux de genners à chacun des bannieres donna vn gennet & son ordre de la bande. Ainfi le partist le Duc Loys de Bourbon, du Roy, Henry d'Espagne, qui luy pria sil luy mandoit & en avoit besoing qu'il vint deuers luy. Si s'englina le Duc, & se partist de bonne alliance, & alla visiter l'E-

glife de sainch lacques en Composselle, par Belermage, puis sen recourna en lonpays où il licentia ses gens les comarcians grandement : Et auec les gens de son hofol; sen tira on France 201 il trauna petices nouvelles : car le sire de la Rayiere audit mis dissontion com de Roy & le bon Connestable, failantien tendre au Roy que le Connellable Messire Bertrand de Gueselin estoit de la bande du puc de aretague, & tout cecy failoit la Riviers pour hire fire de, Cliffon Connestables yours 101 Commeles Duts d'Amon Ende Bourbon, na penrent fetenir le Gennestable Clasquin aus ouice du able qui à envision seix vois simp aldes Libete le Dag d'Abjous Connect blest hell Toy E by CHAP n XXXVIII sugidusin congression de nouveux, peute Evaillant Chenalics, Mellite nectuand de Guelchist anicant de Cheun eries orfaites tant que per la per effe, effoir Connestable de France sfurtrop mal content des parolles qu'on lux gappogra, à sen ot moult grand ducilicaril estoit Cheualier de

moult grand dueile aril estoit Cheuslier de grad cour redit puisque lest oy me tiet pour suspet qui i ay loyaumet serny, je ne demeuteray ismais en son a oyaume, sin sm'en vois en Espagne où i ay ma vie tres honnoroble,

Carie y luis pue & duy renuoyo lon espec, Mont pout ce vint vir si grand bruit ch ce Royaume que ce fue metueille, pour le sieur de la Riviere, & tant que tout le monde le commença à hayr, & monstrerent au Roy Charles, tous les grads Seigneur: pour quoy il le mouvoit de deboutter ce vaillant Cheualier, messire Bertherad de Guesclin quisi bien l'avoit servy, & estoit mauvais exempleaux autres. Et force le Roy de France, Charles s'aduisa & voult reparer la chose, Et enuoyales Dues d'Anjouise de Bourbon en Bre:aigne pour appaiser le Conestable du courroux qu'il avoit, lesquels allerent au Pont Outfoit, & la manderent le Connestable qui à eux vint volontiers. Et luy venudit le Duc d'Anjou, Connestable (fait il) Monseignehr le Roy nous enuoye à vous moy, & beau coulin de Bourbon, pource que vous auez este mal con tent d'accunes parolles qu'il vous a mandez. C'est affausir qu'on luy auon donné entendre que vous teniez la partie du Duc pretalgne, & vous debuezestre Bienste & ioyeux, quand reles choies vous mandesterquelles le Roy no creust onques. Vecziev l'espée d'honneur de voltre office, repreneu la le Roy le Veu, & vous en venez aucques nous. Les parolles finies du Duc d'Anjou, respontit le bo

Ductrossiesme de Bourbon. 137 Connestable, Montres-redoubte Seigneur. Le vous remercie humblement des parolles que me dites, & des parolles que m'auez aussi dit que le Roy ne creust onc que s' dot ité remercie le Roy nonobstant le grand bruit qui en a couru. Et vueil bien Monseigneur, que le Roy sçache que ie l'ay seruy bien & loyaument comme preudhomme, & ne luy seis onques trahison. Car si ie seruy el Due de Bretaigne qui est pontre luy, ie seroye traistre contre luy qui est le plus grand Roy qui viue. Et ce her d'honneur que i'ay conquis en ce moque la voudroye pas perdre pour que l'ayme plus mon honneur que toutes les seigneuries & biens qu'il me pourroit donner. Et cela ieluy certifie, si vous temeteie de l'Espèc que vous m'auez appor-tée, ie ne la reprendray point baillez la à vn autre qu'il luy plaira: Car pour l'o-ster de soupçon & tous autres, ie m'en vois en Espaigne, & vous iure par ma foy, que samais en ce Royaume ie ne demeureray, dont le pue d'Anjou fut moult courrouce, & dict au Connestable: Ha beau cousin, ne faictes point cecy, & ne le mettez point en vostre teste. Adonc parla le duc de Bourbon, cousin Connestable, ie vous prie que ne faites ce que vous dites: Car Monseigneur le Roy vous veut moult grand bien, & vous l'auez bien desseruy, & feriez mal de le laisser en ceste maniere. Et lors respondit le bon Connestable: Ha Monseigneur de Bourg bon! i'ay esté en vostre compagnie en tous les plus grands faicts de ce Royaun me, & vous & moy, auons deschasse le Duc de Bretaigne de son pays: qu'il n'y auoit que vn Chastel. Il est malacroire que ie me fusse talie auce luy: & quant a ce que vous me requerez de demeurer, vous estes le sieur du Royaume, qui plus mas uez faict de plaisir, & qui ie croyrois plus yolontiers, & à qui ie suis plus tenu apres le Roy. Mais ie vous jure, & promers par ma foy de ce que ie vous ay dit, vous n'en trouverez point le contraire, vous suppliant que l'amour que auez toussours eue à moy, vous ne la voullez point oblier: car où que ie sois ie vous seruitay de corps & de cheuance, & n'oblierayiamais les plaisirs que vous m'auez faict, & vous prie que vous ayez souuenance de celluy qui m'a braile cecy, car vous içauez les tours qu'il vous a faics, & faich tous les iours, & ne tardera deux mois que ie passeray à belle compagnie en vo-

stre pays, & verrez que ie ne m'en iray mie seul. A tant s'en allerent les Ducs d'Anjou & de Bourbon, rapporter au Roy les parolles de son Connestable, que pour nulle rien plus ne le pouuoient conuertir à faire demourer. Dont le Roy fut moult courrouce & dolent, & dit le bon Duc Loys de Bourbon en la presence du Roy deuant tous (apres ce que ot parlé le Duc d'Anjou) Monseigneur vous faides auiourd'huy l'vne des grandes pertes que vous fissiez pieça long temps, cat vous perdez le plus vaillant Cheualier, & le plus prud'homme que is cuidasse on-ques: mais voicy de son estat, & ont mal fai& ceux qui ont commence cecy. A tant se taist l'Auteur de ce & retourne à parler du Connestable.

Comme le Connestable Messire Bertherand se partie de Bretagne, sur l'esperance de s'en aller en Espagne, passa par Bourbonnois, où le Duc le festoya, en alla deuant Chastel neuf de Randon, où il mournt en ot le chastel.

#### CHAP. XXXIX.

TA couroit l'an de grace mil trois cens Lquatre vingt sept, que le bon Connelle ble, Messire Bertei di de Claquin, meust de pays de Bretaigné pour vuider le pays & Royaume de France, comme il auoit promis aux Ducs d'Anjou & de Bourbon, & pour son los à l'accompagner & suiun fe presentoient plusieurs Baros & Seigneus de moult de parties, lesquels il regracia de celuy offre, &ne veult mener o luy pour son aller accomplir, fors trois cens hommes d'armes. Et bien ordonné son affaire se mist auchemin pours'en aller demeurer en Espagne, & auec la compagnie vint passer par Bourbonnois, où le Duclors estoit qui le festoya grandement, & derechef le cuyda convertir & le retenir come celuy qui auoit grand regret à son allée : mais le Duc n'y peut onques mettre remede, & à son partir luy donna le Duc, vn bel hanat d'or esmaille de ses armes, luy priant qu'il y voussifs boire tousiours pour l'amour de luy, & luy donna aussi belle ceinture d'or tres-riche de son Ordre d'Esperance, laquelle luy meist au col, dont le Connestable le mercia, & en fut moult ioyeux. Ainsi printent congé l'vn de l'autre, & luy bailla le Duc de Bourbon dix gentilshommes de son hostel pour le conduire quatre iournées, lesquels furent Ican de Chastelmorant qui portoit l'enseigne du Duc de Bourbon, Germain Mishailh, Perrin Duxel, Messire Oudin de Roullat, Champirompin, le Bastard de Glarains, le sorgne de Veaulse & autres. Et estoient gens que le Connestable aymoit moult, & qu'il cognoissoit, & le convoyerent au Puy nostre Dame, où les citoyens le supplierent que pour Dieu si voulsist aller deuant Chastel neuf de Raudon, qui destruisoit tout le pays, & que ainçois qu'il se partist du Ryaume le deliurast des Anglois, & que ce luy feroit louable memoire, auec les autres biens qu'il auoit faicts, si leur octroya le Connestable: Et apres qu'il ot visité l'Eglise nostre Dame & faict son polerinage, il dit aux compagnons qui le con-duifoient: Vous mes chers compagnos freres & amys de l'hostel de mo bon Duc, Seigneur & Messire le Duc de Boutbon, puis

qu'il n'agvieres iusques là, ie vous prie faicte moy compagnie deuant la place, si verrez que nous ferons: car à Dieu le veu, nous les arons les gars, & si le Soleil y entre nous y entrerons. De ceste parolle se rirent les copagnons,& dirent que de bon cœur le conduiroient. Adonc se partit le Connestable du Puy o sa compagnie, & cheuaucha de uant Chastelneuf de Raudon, où il meicle siege: mais auant ot dict à ceux du Buy Mes amis c'est la derniere place Angloise que ie sçache en mon chemin pour m'en aller : mais ainçois que ieparte, à Dieu le vel ie l'auray. Et quand le Connestable ot visté la place, il meist son siege en belle ordonnance, & commanda à ceux du Puý qu'ils garnissent le siege de viures, d'artillerie, & de maugoneaux, & autres engins à jetter leans: si le feirent, & y seit le Connestable trois sepmaines', & illec feurent saictes de belles emprinses d'armes de ceux du siege, & y estoient plusieurs des Seigneurs d'Auuergne & de Vellaiz, qui moult volontiers entendoient à deliurer ceste place, & entant que les assaulx se faisoient de ceux de l'ost à ceux du chastel par plusieurs iours, eux veas que gueres ne se pouvoient tenir, aduint que au quinziesme iour que le Connestable ot affiegé celuy chastel, luy prist vne mala-

die dont il mourut, & les Anglois qui dedans estoient, veans que nul remede n'auoit en leur faict, qu'à la longue ne sussent pris parforce, se rendirent au bon Connestable (qui point ne sçauoient qu'il fust mort) & s'en allerent où bon leur tembla, & fut grande grace de Dieu au bon Connestable, que onques n'accueillit place qué à luy ne se rendit, vif ou mort. Chastel neuf de Raudon rendu au Roy, fut semée la mort du vaillant & preux Connestable, dont pleurs, cris, & gemirs furent de ses gens, & par la contrée. Sile feirent les nobles hommes du Duc de Bourbon appareiller & embausmer, & l'emmenerent par Forests à Moulins en Bourbonnois, où le Duc Loys luy feist faire moult solemnel obseque en l'Eglise de nostre pame de Moulins, où de nouvel le puc auoit fondé vn college perpetuel, & parauant auoit mandé le duc de sourbon au Roy Charles, la mort de son bon Connestable, de laquelle il fut moult marry. Et pource que le Roy se recordoit des agreables serulces que son Connestable Messire sertrand de Guesclin luy auoit faicts en sa vie, le volt recognoistre apres sa mort, car le Roy ordonna que apres son decedz ledict Connessable feust enseuely honorablement à ses pieds, à Sainte Denis, où les Roys de France reposent: pareillement le bon Mareschal de Sanxerre, qui seruy l'auoit loyaument, & ainsi sut faict, & illec gisent: Etne demeura guere apres que l'année ensuyuant ne trespassant de ce siecle le Roy Charles de France, cinquiesme de ce nom, qui tât vaillamment & sagement gouverne auoit le Royaume, lequel sina l'an degrace nostre Seigneur, mil trois cens quatre vingts huis, & porté en royal littiere à Saince Denis, & enseuely si hautement comme il appartieur à tel Prince, & durerent les obseques quient eiguers.

Comment les Princes, Ducs, en Françe, du sang Royal, menerent le ieune Roy Charles, courrager à Rheims: Et de ceux qui furent mandez à Nantes à le garder des Anglou.

#### CHAP. XXXX.

En l'an degrace que l'on comptoit mil
trois cens quatre vingt & huict. Les
Princes du lang Royal, le Duc de Berry, & le
Duc de Bourgongne, & le Duc de Bourbon,
menerent le icune Roy Charles (fils du deffunct) couronner à Rheims, & hastoient
fort le sacre, pource que les Anglois qui
estoient passez deuant Paris, s'en allerent en
Bretaigne

Bretagne, & pource conduirent le ieune Roya Rheims, où il ot grand chevallerie & 'moule belle feste, & apres l'on Gion du sacre, fat le Roy affis à la haute table d'honneur, & bailla le Duc de Bourbon (qui estait Pair & Chambelan de France) trois de les Chotialier, les deux, dont l'vn estoit à demise, & Paultrealenestre, & le tiers derrietes un tos. & Vn'Escayer aux pieds. 1 Quand 110 Roy Ellon affisilitenoit fes pieds au giron doltif cuyer. Les trois Chevaliers funont Messide Gürchart Daulphin Mellite Guy le Vaileux, & Meffire Ican de Layer & Pelcuyer qui estoit foubz la table où le Roy tenoit ses pieds, effoit Ican de Chastelmofant youinsi fut l'affictre du Roy. Et le vespre vomme au Solvil couchant; vindrent trois offenaucheurs l'vir apres l'autre, denogett av Roy & aux Seigneuis, que la puissancedes Ainglois(qui effoient lept mile combarant)s en alloicht deuers Nantes, où le Duc de Breisigne les denoit boutter li of grand confeil entre les Seigneurs Jic ordonnerein que Chastelmorant & le Barrois qui moient quatre cens hommes d'armes en la frontiere de Prouence pres d'Atigiers, quemenassent leurs gens dedans Nantes, & qu'ils & hastaf-fent auant que les Anglois y paruins sent, & qu'ils cheuauchassent ious & muiss passific 146 Histoire de la vie de Loys

feirent, & furent à Nantes premier queles Anglois quelques trois heures: & allerent Chastelmorant& leBarrois o leurs gens à la Tounneusue, dont estoit capitaine Guillaume Leet, qui leur ouurit moult volontiers, & leur dir, qu'ils se prinssent garde de ceux de la ville, qui n'attendoiet fors les Anglois. Ettantost que François entrerent ens, meicont fir les quatre portes à chacune vinge dinphommes d'armes, & le demouranten da place an millieu de la ville en belle ordopnanet, & demanderent rantost lesdices Capitaines, les élese des portes, mais ils ne tronuerent homme (çachant pour vray qu'il les Prenoit, & lors Guillaume Leet vint à Cha-: Relmaraut, & luy dinfecrettement à l'oreilla Allez vous-en en l'Eglise cathedrale, & prenez vn grand vilain Chanoyne, vieil; il--ebe & plain qui est leaus, où ils en est forny, & of le plus grand de leans, & suis certain que vous at trouverez les eles sonz son surpeliz, & fivous ne luy trossez, prenez le, & lemettez dehors, Ainsientrerent Chastelmorant & le Barrois dedans l'Eglife, où ils perçoutentle vieil Chanoyns, come Guil-· laume Legeleur auoit dit, si le printent patmy lasorge adong print a direle Chanoy ne Ha Meffeigneurs gardez que vo ferez, vous cless excommunity: Auant Prefits

Ductroijiejme de Bourbon. 147 rendez les cless, lequel dit que myeneles avoit, adonc le chercherent & luy trouuerent les cless de la ville souz sa robbe en vne gibessiere, si printent le Chanoyne & le menerent aux compagnons qui estoienr en la place, & leur dirent : Messeigneurs faictes bonneschere, carveez icy le traistre qui auoit vendu la villeaux Anglois, & celloit les cless. Si fut mené comme infame par la ville, & puis atracheà vu arbre en son pourpoint sans chapperon, afin que chacun le vint voir: & dependant estoient à grand' force les Anglois venus deuant Nantes, où ils se logerent tout à l'entour en trois places, c'est à seauois en Rehebonnois, en la Saullaye, & en la fosse où l'on met le sel. Ce sont les mois plages deuers la terre, car par les Ponts ne pounoient affieger encores, & furent moult esbahis de ce qu'ils auoient failli aleur emprinle. Si meiret ceux qui estoient dedans moult belle ordonnance en eux, deux cens hommes d'armes de guet en la place qui estau millien de la ville, & cinquãte hommes de traicis, & vingticinq hommes de cheual, à guecter tout autour de la ville, & wingt-cinq Arbalestriers: & de iour auoit en la place cent hommes d'armes, & cinquante hommes de traict, & bien les portes garnies: & cela faict rennoyesent diHistoire de la vie de Loys

148 re au Roy par messaige Chastelmorant & le Barrois, comment ils adoient recouvré la ville de Naciocs, & de l'ordonnance qu'ils y 

Commo Messire Pierre de Bueilh d'Anjou alla d Nantes se ioindre auec les gens du ...
Duc de Bourbon.

of my harden to have the CHAP, XXXXI, 11 / 2 Ain.

Carlo Carego Carlo Partiring Es Oncles du ieune, Roy de France Lonouuellement couronné, quandils en tendirent Mantes oftre bien garnie de leurs gens, en furent tres-contés, & pour ce qu'ils veoient la requeste de ceux qui la tenoient estre raisonnable, se retirerent vers le Roy, & luy diret, que bié citoit besoing que deux qui tenoient Nantes eussent secouts & ayde, car ils estoient assege d'une grosse gent, ausquels respondit le Roy: Més beaux Oncles, vous sçauez mieux que ce faiet monte que iene faicts, ordonnez en comme il vous plaira. Adonc les Seigneurs aduiserent pour le micux, d'y enuoyer le Sieur de Clifton, lequelau sacre du Roy auoit este fait Connestable de France, auquel ils dirent comment Chastelmorant & le Barrois leur avertenoient que les Anglois estoient lagez en

trois lieges, & que l'vn ne pouvoit bonnement secourir à l'autre, & que s'il y alloit à pouvoir de gens, on pouroit faire de belles choses: & pource disoient les Seigneurs au Connestable de Clisson, qu'il se hastast, auquelils deliurent finance pour moner gens: Er ourre Chastelmorant & le Barrois avoiét mande au Duc de Bourbon leur Seigneur, qu'ils estoient de son pais & de son hostel, kny requerant pareillement qu'il leur voulfift envoyer leurs compagnons les gens de fon hostel, car plus honorablement ne poumient-ils estre, & obrépera le buc de Bourbon à leur requelle, & feist prestement parzirles ges de son hostel, pour venir au nombre de soixate dommes d'armes, & ne retint que deux Elcuyers pour le feruir, & entend que le Sieur de Clisson se mertoit sus (comme l'on disoit) vo cheualier d'Anjou moult vaillanthomme, appellé Messire Pierre de Bucily serroic ges partout pour aller à Nates en l'aide des François cotre les Anglois qui deuant tenoient le siege, & desia estoit à Angiers à deux cens hommes d'armes. Si le manderent querir Chastelmorant & le Barrois; & que briefuement s'en vint, & qu'ils le mettroient seurement parmy les -pones dedans la ville de Nantes, ainsi s'en vint comme ils luy manderent, & celuy

Histoire de la vie de Loys

150 Cheundier nommé Messire Pierre de Bueil. Quand ils furent en la ville & ses ges logez, & ses cheuaux enuoyez, orent conseilensemble Chastelmorant & le Barrois, & loy, qu'il leur sembloit estre bon de faite, car Bucil avoit espie deuers le chastel comme le Sieur de Cusenton Anglois qui estoit logé aupres du chastel, & auout l'ordonnance des guets, qu'en leur logis n'auoit mye bonne ordonnance, & qui failliroit for ens, qu'on leur feroit vn grand domage, & vouk le Sieur de Bueil que tantost on ferist in eux: mais les autres nele vouldrent, caris attendoient leurs compagnons de l'hostel leur Seigneur le Duc de Bourbon, en disant que eux venus on essayeroit de faire aux Anglois toute nuisance, si vindret les compagnons de ça à deux iours, & en tanton clpia où l'en pouroit ferir. v (to de la noi ont ger gette.

Comme les gens cflans à Nantes pour le Royde France , fo contindrent contre les Ancloise Gib Bor - Signander French.

# CHAP. XXXXII.

 $rac{1}{2} 
ho_{12} 
ho_{13} 
ho_{13}$ E iour ne de nuich ne cessoient les Legens d'armes mandez à Nantes par le Ray de France, & le nuc de zourbon, eqsemble Messire Pierre de Bueil, d'imaginer comment ils pouroient greverles Anglois qui les renoient afflegez : Si advintivn ibur que parmy le chastel, toute la compagnie du Duc de Bourbon & le Sire de Bucil: yssirent & afferent frapper & fern fur de guet de l'Anglois : Messire Estienve de Lusamonne qui estoit au logis de la Saulsayey deners le: matin, en changeant son guet, & ferirent François parmy, qui bien estoiennd'Anglois cent & cinquante hommes d'armes, &: François autant, dont en celuy encontre Evne partie des Anglois fut prinse & l'autre sentuyt 3 & retint l'en prins le Capitaine Messire Estienne de Lusantonne, un moult vaillant Chevalier d'Angleterre, je mente fix hommes d'armes des liens, & bien foixuntemorts, & cournt l'en dedans le logis? bien auant, & fembirent Adglois en cours roy demant, qui pen leur valluticar les compagnone les repoutsirent ens ; & sanchemontennoyerent à Nates leurs phisonniers, & foixante cheunux de cariage, & cotgaigné de bon bagaige, & futla premiere faillie qui fut faicted Nantes devers le logis des Hemmeers qui estoient à l'autre des portes, où il y avoit de vaillants gens, c'est aisçanoir le Seighen de Vertams, le Chanoine de Rou breffare; Thierry le Semain, le Bastard de Verrams, & les onfas de Maubenge, qui bié K iiij

estolentimisces combatans, & logez pres des Douhes en forcemailans de bourgeois, commencement vacanyue pource que les ennemys ont vne coultome digitre bas mineursus mynorent bien par l'espace, de dix iours, & contramy notent Fraçois à l'encontres & chairne les mynes fi pareilles, que les vns parloient aux autres, en continuant les diacomynes, advint que la veille de Nocia aucuns de coux de Nantes orent princip Galcon, qui dicaux Capitaines Fraçois a coi meles ennomis n'entédojent pour libeure autre chole, sino à iouer aux detsep l'hoftele du Seigneur de Vertams. Si ot on eduis de outriv la porte qui effeit aupres d'eux, pour allor ferit dedas, & zainti for faich, & celle vieit le de Noel à heure de myonieles aspagnons de Nanzesqui bié estoiet sept cés egbatant ferirenzhardimer zu logio des ennamis, qui encorusilonoient aux demosiles deleofigent & deltroufferer, & fur mars Thiorry Somyn & l'un desenfans de Mauhangej & lo baftard de Vertams; & bien lois are homes d'armes & prisivingrifix bas prisonnian; & decent de dedary probruc Messir des Yman ges 180 quitipils Meffico Mace de la Tailhe et Pier e de Suovade Phonei du Duc de Bour bon, & Robint Guyatel retrabitent len en methypenym hault hoftel, & quad lour logis

Digitized by Google

fut secouru, y ot moult deblessez des gens au Duc de Bourbo: mais tout sur galgné, & adonc vint le iour, & se retrahirent les copagnons dedás Nátes, que pour celle fois mallerent plus auant, & lendemain recouurcrét. leurs prisonniers pour autres, & fut leur myne ropuë, que plus n'en feiret de celuy cousté, & de là à quatreiours le Mareschal de Sauoye, Messire Boniface de Chalat escrit vae lettce à Chastelmorant & au Barrois, qu'ils le receussent en leur compagnie, car il avoit trente homes d'armes gentilshomes, & pource qu'ils le sçauvient bon cheualier l'enuoyerent querir, & fut belle compagnie emmy la ville, & Messire Booiface venuse prinrent à deuiser le Seigneur de Bueil, Chastelmorant & le Barrois, & les autres ayans conduit, comme ils pouroient faire dommage au logis du Comte de Bouquisgnan conducteur & principal Capitaine de celle gent, qui estoit logé pres de la porte en Richebourq, & auoit fait sa barriere de deux chariots, pource quand les Anglois vintent ouurir la porte, ils se retrabirét tatost en leur barriere, & quadon ne l'ouuroit ils sesenoiet en leur maison pour le traict. Si aduiscrét vn iour ceux dedas, de faire vne myne fouhala porte, afin que les Anglois ne vinssent bailfer le pont, & que beaucoup de leurs gens se peussent tappir es douhes sans la veuë des autres, si fut fait : & vn iour apres disner se bouterent és douhes des fossez quatre cens homes d'armes, & trois cens bons Arbale striers de la garnison de Nátes, par maniere d'embusche, & vint on baisser le pont, en failant saillir cent homes d'armes, en faisant semblant d'aller escarmoucher à la barriere come ce estoit accoustumé. Et tantost les Anglois vinret à leur barriere & à leurs chariots pour chasser ces homes d'armes dedas la porte, & sur ce saillist tost l'embusche Fraçoile des douhes sur Anglois qui estoient 400. hommes d'armes, & 100. Arbalestriers quiles rebouterent hors de leur barriere, & bié auat en la ruë, où il mourut des Anglois fix Bannerets, & beaucoup d'autres: & feurent ces Bannerets Anglois Messire Hue Fuuerin, Messire Guillaume Clinton, Messire Ican Burle, Messire Feu Vnatier, Messire Ican Fraue, & Messire Thomas Trenet, & y ot de ceux de la garnison bien bleffez: mais nul n'y mourut, sinon qui fut pris Roben GuydeRion,& quad il fut desarme,les Anglois qui se douloiet de leur perce ne se prinrent garde de luy. Si se partit Robert Guy d'eux es en vint aux douves, puis entre auce les copagnons qui de ce comencerent à tire. Alors les Anglois furent mal'desconfortez pour leurs Barons qui morts estoient, & leurs ges qui se perdoiet aux escarmouches qu'ils ne scauoient que faire, & de mal en pis sourdist en leur ost vne maladie de cours de ventre, que fort les acoura: car leurs gens mouroient espaissement de celuy mal, & ils auoient tenu le siege deuant Nantes des vandanges qui ja auoit dure trois mois & vingt iours.

Comment le Comte de Bouquignan se leua de deaant Nantes: & comment les quinze Angloisne feirent leurs armes aux quinze François.

# CHAP. XXXXIII.

de son sacre, seist moult de Cheussiers, desquels plusieurs en avoit à Nates qui gradement eux & seurs copagnons se maintenoient cotre les Anglois. Le Cote de Bouquignan qui veit telle sermeté entre ces ges, à qui rien ne prositoit à tenir plus son siegé déuant Nates, ot propos de soy seuer pour celle saison, mais il le retardoit aucunement pource que quinze homes d'armes de l'hostel du Duc de Bourbon avoié remprise vite bataille en l'Isse pres de Nantes, & à autres quinze hommes d'armes anglois de l'hostel

156 Histoire de la vie de Loys du Comte de Bouquignan à cobatre à ou-trance, & qu'iln'y auroit luges sinon deux Heraulx, l'vn de France & l'autre d'Angleterre, & fut la chole promile & juree qui faillitaux anglois, comme vous orrez, & cousta celle emprise au Duc de Bourbon trois mille françs de harnois & d'habillemens qu'il enuoya à sas gens tous les sours, par l'espace de trois sepmaines. Les quinze qui estoient de l'hostel du Duc de Bourbon, ne failoient que requerir les Anglois à tenir celle iournée: mais les anglois les menoient parparolles, & leur disoient : attendez attendez, nous le vous dirons bien à poind, Sur ce le Comte de Bouquegnan voyant trop perdre de ses Anglois par flux de ventre, à un soir le deslogea & toutes les gens: Et à lendemain par matin les quinze Anglois manderent par vn Herault aux quinze François de l'hossel du Duc de Boutbon qu'ils ne tenoient point la journée: mais sils vouloient venir à Vennes où leur Maiîtrele Comte alloit, ils accomplitoient leus armes. Autre responce ne feirent les quinze du Duc de Bourbon sinon dire au Herault, que si le Duc de pretaigne leur vouloit doverpouve senteté duils itoiet faire & accopliela ainsi se partie du siege de Nantes sans tien auoir faist de son profit. Le Comte de

Ductroisiesme de Bourbon. Bouquignan ; & les Anglois cheuauche-rent vers Vennes. Et après cox faillirent les Capitaines François, Meffire Tean de Chastelmorant, Messire le Batrois, Messire Pierre de Bueil, le Mareichalde Sauoye, qui bien estoient huict cens hommes darmes out coustoioiet & timfet Apglois de pres, & gaignerent beaucoup de leur carlage, auant qu'ils fuilleint à Venines, & le retrairent les Françoisau Chastel Jossehn, où le sleur de Clisson nouvel Connellable de France estoit veut, & lify demanderent conge ceux de la garnison de Nantes, pour eux enaller vers leurs maistres, le Connestable leur dict de non, en leur priant qu'ils attendissent que les Anglois quient montez en mer. Et entretant les quinze de l'Hostel de Bourbon qui estoient retournez a Nantes, en leur establie auec les autres, manderent aux quinze Anglois qu'ils estoient appareillez d'accomplir leur promelle. Et lurge leur envoyallent bonne affeurance du Co-te de Bouquigna leur maistre, où du Duc de Bretagne, & là ils iroienty ofontiers. Si apporta vn Herault les saufconduits à Messirelean de Chastelmorant au Barrois, & leurs compagnons, & qu'auec eux peufsent mener einquante Gentils hommes, pour eux accompagner, & baillerent vo-

lontiers les sausconduits, cuidans que le

Comment cinq Nubles hommes François, feirent armes à Vennes, contre cinq Nobles hommes Anglois, Gguil en fut,

# CHAP. XXXXIIII

Le Comte de Bouquignan, voyant que le Duc de Bretagne qu'en estoit de faire, & la responce que feit le Comte de Bouquignan, si sut que ses gens n'estoient bien en point, & qu'il auoit vng an qu'il estoit party d'Angleterre. Et aussi que luy & ses gens auoyent esté assiegez deuant Nantes trois mois. Parquoy leur harnois estoient moult

empirez, pource louoit de non faire armes, & speciallement à oultrance: mais il auoit sentu d'aucuns de ses seruiteurs que s'il y auoit aucun de l'hostel au Duc de Bourbon, qui voulsist faire armes nommees., à ce ils entendroient volontiers : si furent moult esbahis les compagnons des parolles, & bien courroucez cuidant qu'ils ne deullent poinct batailler: siaduiserent qu'il ne tenoit pas à cux, mais seroit bon d'en faire aucune shole, parquoy là estoient venus, & qu'ils prendroient ce que les Anglois leur offroient; Les armes que les Anglois vouloient que l'en feist cinq coups de lance, cinq d'espee, cinq de hache, cinq de dague, & tour a pied, & on leur octroya, Et lendemain matin Fraçois estaus au chap nefeurent que sind Anglois qui voulsissent faire armes, & des gens du Duc de Bourbonantre cinque C'est ascauoir Messire lean de Chastelmorant, Messire le Barrois, le Bastard de Glaranins, le Vicomte d'Aunay, Messire Tristan de la laille. Et les cinq Anglais estoient Messire Gaultier Cloponte, Edonard de Beauchamp, Messire Thomas de Henngtort Goisselay, & Messire Iean do Fracio, estans rous les compagnos en chap, on e Duc de Bretagne & le Comte de Bouquignan effeient accompagnez de lour

tre Meffire Gaultier Clopperon Anglois, lesquels ne feiret trois coups de lance à pied. Car Messire Vaultier Cloppeton sur biesse de la lance toutoute, entre les lames & A piece, & passa outre tant qu'il cheur, & d'eux deux ny ot que ces trois coups. Car on cuiporta Cloppeton, Messire le Barrois qui & ftoit arme entra au champ à faire armes; come son compagnon, Thomas dellenne for qui entra spareillement. Et feurent leas cinq coups de lance bien cheualeureuse met. & quant ce vintank elpees du premier comp d'espec qu'ilsassemblerent, bless le Barrois l'Anglois entre la piece, & le gardebis & faussa la maille, & luy persa l'espaule tout outre, tant qu'il en conuint mener l'Anglois fans plus saire armes. Apres vinc le Bassard de Glarains, & Edbuard de Beauchamp, & quant ce vint à lassembles des lances Edouard de Beauchamp tournoit vn peu les paule, & tant que le Bassard de Glarains deux fois le porta par terre des deux coups de lance, nonobliant qu'il fuit grand de corps & bleà Gentilhoumè de lois de la lance que Beauchap estoit drouch c'està dire yure; si le réleucrent & l'émine nerent. Lors vint Messire Triffan de la Paille

à fon

a son compagnon Anglois, & accomplirent toutes leurs armes iusques aux haches, & quand se vintaserir, Messire Tristan de la laille rua sur son Anglois au second coup de la hache, & le blessa fort, & plus n'en fut. Le Vicote d'Aulnay rentra au champ o son compagnon, qui feirent belles armes: mais le Vicomte blessa l'Anglois du dernier coup de lance, entre l'auant bras, & le garde bras, & ot perfe le bras tout outre, tant que l'Anglois n'en feist plus. Ainsi feurent les armes accomplies celluy iour, que les cinq hémmes Nobles, compagnons François en eurent le meilleur, & les einq hommes nobles Anglois le pire, comme on peut veoir dessus.

Comment les Armes accomplies, Messire Guillaume Farintonne Anglois, & Messire Iean de Chastelmorant, feirent armes, qu'il en fut, comme le Cheualier fut en prison, & comme Chastelmorant dist de belles parolles.

#### CHAP. XXXXV.

E Duc de Bretagne, & le Comte de Bouquignan, qui orent veu les armes, se retrahirent en leurs maitons, & les François pour eux desarmer, & pource que pres estoit de nuict, le Duc de Bretagne, par vn fien Chevalier Maistre d'hostel les enuoyase mondre, qu'ils allassent soupper auec luy comme ceux qui estoient en sa ville, & vinrent au soupper tous ceux qui avoient said armes, & leur seit le Duc de Bretagne grand, honneur en les faisant tous asseoir à sa table, & servir moult grandement: & sur le leuer de table vn Cheuallier appelle Messire Guillaume Farintonne bel Cheuallier, & grand qui requist Chastelmorant, de vouloir parfaireles armes que Messire Vvastier Clop. peton son cousin germain n'auoit peu accomplir, si luy accorda Chastelmorant, sil plaisoit au Duc de Bretagne: mais le Duc ne le voult accorder, & se courrouça moule felonneusement à son Cheualier Anglois, qui de ce l'estoit venu requerir à sa table: mais Challelmorant pria tat le Duc de Bretagne, que lendemain à soleil leuant il sut arme en champ, encontre celluy qui l'auoit requis, pour accomplir ce, & plus outre qu'il ne luy avoir demandé, pource qu'il falloit que ses compagnons montassent le lende-main à cheval, si seurent au matin les deux Chevalliers Messire Iean de Chastelmorant, Messire Guillaume de Farintonne en châp. preset le Duc de Bretagne, pour faire ce qui estoit empris. Et quand ils furent ensemble

en champ, le Cheualier Anglois Melsire Guillaume Farintonne, n'auoit point de harnois de iambes, car il auoit mal en vn genouil, pourquoy il ne s'en pouoit armer: Et enuoyerent requerit à Chastelmorant, par Cordellier de Gironne, qu'il n'eust plus de harnois de iabes l'vn que l'autre, & qu'ils s'asseurassent de non ferir à descouvert. Co faict les deux Cheualliers en champ, affemblerent és lances, & de celluy ject feirent moult bien leur deuoit. Au secod coup vinrent fort l'vn à l'autre, & l'Anglois Messire Guillaume Farintonne, assena Messire Jehn de Chastelmorant au bras, & Chastelmorat l'Anglois foubs la bauiere, & tant que MessireGuillaume Farintonne, cheut d'vngenoil, &meit main à terre, & le tiers coup de lance ioindre si fort l'vn contre l'autre: mais quad ce vint sur lassébler, Messire Guillaume Farin tonne baissa sa lance bas, & se accroupit vn peu, dequoy il persa à Messire Iean de Chastelmorat la cuisse tout oultre, & l'en couinst porter à so hostel: dot pource coup il fut fait vn grad cry par ceux qui estoit là, veu que le Cheualier Anglois ot promis de no s'essayer par armes en lieu descouvert par especial és iambes, & lors le Duc de Bretagne & le Côte denouquigna, qui oret veu celle descouenne. 64 Histoire de la vie de Logs

teiret prendre l'Anglois, Messire Guillaume Farintone, & le desarmer en petit pourpoint & le feirent river en prison, & direct au Barrois coufingermain de Chastelmorant: Al-lez vous en à Chastelmorant, & luy dictes que nous sommes tres-mal contens, & courroncez, de ce que ce maunais Cheualier a failly de ce qu'il auoit promis, & le luy rendons pour son prisonner, à le metere à celle finance comme il luy plaira, & entre vous ses amys, si Chastelmorant meurt, fai-&es du Cheualierà vostre vouloir, qui sut reputé à grande Iustice des Seigneurs pour entretenir les seuretez & saufconduits. Si vit Chastelmorant la responce par le Barrois, & Cordelleur de Gironne: ausquels responditChastelmorant qu'il remercioit cherement au Comte de Bouquignan, & au Duc de Bretagne, la bonne raison & instice qu'il trouvoit en leur seigneurie, & qu'il aymoit mieux que Fraintonne cust soullé son honneur sur soy, que si Chastelmorant l'eust foullé sur luy: & quant a ce que me faictes assauoir qu'il soit mon prisonnier, ie vous remercie humblement, & vous plaise sçauoir que quand nous sommes venus par deça deuant vous, pour faire armes à vostre seureté & sausconduit, mes compagnons nemoy, ne vinsmes point pour auarice, ne

Ductroisiesme de Bombon. 165 conuoytile, & me seroit tourne à deshonneur, de vouloir prendre finance de vostre Cheualier, pour lequel ie vous lupplie que le iettez de prison, & en faictes ce qu'il vous plaira, car le faict d'armos est rel qu'it valà l'aduenture, & pouuez assez penser que Monseigneur le Duc de Bourbon à qui nous sommes, & qui nous donne de espi nous est besoing, & qu'il nous entsoye au monde pour aquerir honneur, scroit mal content de celle convoitife. Et celles purdles tindrent les Anglois & Bretons, à vn grand honneur, & enuoya le Comec de Bouquignan à Chastelmorant, vn banap d'or, & cent cinquante nobles: mals. Chastelmorant luy renuoya l'ormonnoyé, luy fassant sçauoir que pour ses affaires assez auoit de sinances, si retint le hanap à boyre pour honneur de luy, & lors Chastelmorat dità ses compagnons que point ne retardassent à cheuaucher pour luy, caril ne se sentoit mie si mal atourné que ne les suyuir à leur trot. Ainsi doncques se partyrent les François de Vennes, & allerent à Chastel Iosselin, & les Anglois se partirent & allerent au Chastel de Lermine pour monter en mer, car de six mille compatans qu'ils estoient au descendre à venir deuant Nantes, ne se trequerent sinon trois mille

1616 Histoire de la vie de Loys au Chastel de Lermine pour eux reualler en Anglerere, & les gens du Duc de Bourbon à Chastel Insselin, prindrent congé du Connestable Clisson, pour eux en aller à leur Seigheur, mais il ne leur vouloit mie donner scaril doubtoit fort vn grand debatqui choit sours entre le Duc de Bretaignost le Comte de Ponthieure, car le Cose de Bouthieure auoit e spouzé la fille au lseigneun de Clisson. Si dirent les gens at -Dunde Bourbon, au Connestable, que pour quenelimoiet, qu'ils neallassent deuers leur smailte Etquant ceveitle Connestable il - phiamoult aux Gapitaines qu'ils làissassent leurs gens auecluy; & eux allassent vers le Dacide Bourbon leur seigneur, si le feirent, & s'en allerent les Capitaines à Paris, vers le Duc de Bourbon, qui les veid volontiers, & les festoya comme on doit faire relles gens qui ont accoustumé debien

faire.

Land the way

Allimaiors myrail 2. . . .

Commele Duc de Bourbon entreprit la charge par le Roy, & le Duc de Berry, pour la seconde fois aller guerroyer en Poictou, & commeil ot Taillebourg.

### CHAP. XXXXVI.

Esgens au Duc de Bourbon, quand feurent vers luy trouuerent que à celle heure estoient venus les Poiceuins deuers leRoy, & le Duc de Berry, c'est asçauoir. le sieur de Partenay, le sieur de Poulsanges Corfay, le sieurde Cour, requerir au Roy, & lui Duc de Berry qu'ils leur voulsissent donner ay de & secours, car tout Poictou estoit destruict pour cinq ou six places, qui litestoient Angloises. Premierement Tail-Bourg, Belchastel, Port de mur, Bourg charente, le Faon, Moleon & Vertuel. Si pria le Duc de Berry, qui estoit Comte de Poidou, au Duc de Bourbon, fur lignage qu'il lay pleust de prendre celle commission. Si ne luy vouloit bonnement entreprendre, le Duc de Bourbon, disant au Duc de Berty, que c'estoit trop grand chose pour luy, veu qu'il faudroit grande finance, & que les cheuaux estoient moult fors (Car il le sçawoithien) A quoy luy respondit le Duc de

L IIIj

Berry, beau cousin ne vous souciez de si-nance. Car veccy les Barons de Poictou, qui vous demandent fort au Roy & à moy, ot à vostre venue, ils mettront sus vn fouage qui montra soixante mille Francs. Et a ce respondit vn bon homme clera qui gouuernoit le saict du Duc de Berry, qui puis sut Euclque de Clermont, & dict au Duc de Bourbon Monseigneur prenez hardiment ceste commission, & ne vous esmayez d'afgent, car en tant que vous amafferez voi gens, baillez moy deux hommes de vofte hostel, vn Cheualier, & vn horame de f nance,& vous trouverez voltre argent prest a cequemontele fouage, la somme de fois xante mille francs. Et surce le Duc de Boub bon distau Ducde Berry qu'il luy feroit wo lontiers plaisir : mais cecy ne vouloit mie faire sans le sceu du Roy, & bon congé. Si alla tantost le Duc de Berry au Roy luy poier qu'il luy pleuft donner licence au Duc de Bourbon pour aller en Poictou, si en fut iz Roy concent, & fors ordonna le Duc de sourbon Challelmorant, pour en Cheuab lier, & Seguya pout son Tresorier, pour aller en Poictou leuer celluy founge: & feurent moult liez, les Poicteuins quand som rent que le Duc de sourbon venoit en Poi-cou, si seuerent leur fouage qui sur press ma

troissepmaines, & le Duc de sourbon qui auoit ses gens sur les champs, se meist au chemin, & s'en alla en Poictou, & auoit donnéiour a ceux de Poictou, qu'ils feussent assemblez, lesquels estoient belle cheuallerie bien six cens hommes d'armes. Et quand il eust faict les monftres des siens, & des Poicuins, il s'en alla deuant Taillebourg, le plus bel Chastel de Poictou, & logea les Poicteuins deuers la riuiere, & le Duc se logea en hault auecques ses engins, & habillemés que ceux de Poictou auoient faict seire, qui tiroient iour & nuict dedans le Chastel, maisceux du Chastel qui estoient grosses gens saisoient souvent de grosses elcharmouches aux Poicteuine, & specialiementa celle henre que ceux du Chasteau cheilloient leans pour eux, so leurs chewax, qui n'en auoient point s'ils ne la prenoiet à la riviere. Si fut advilé la maniere que ceux du Chastel tenoient, & pource ordonna le Duc de Bourbon vn iour, que mois cens hommes d'armes, que conduiton Messire slain Loup Mareschal de Bourbennois, vaillant Cheuallier, iroyent de nuist loger és tentes, & és pauillons des Poicteuins avec ceux qui yestoient afin que quand ceux ou Chastel (ailkroient, que l'en faillist des Tentes sur eux, & qu'on les chassast si qu'on peust gaigner la basse court, & leur tollir l'eave : fiaduint qu'ainsi sut faict. Etleiour quel'ébusche ot esté mise, la nuict commença l'escarmouche, l'endemain comme accoustinmé auoit esté, & ia ceux du Chasteau chargerent sort les Poicteuines mais à celle heure saillirent des tentes à l'escarmouche, les gens que le Duc de Bour bon y ot saich mettre qui estoient ordonez pour rompte ladicte el carmouche, & allet en la basse; gournaupres de la porte, à leut tollir le pas: parquoy ils n'eussét plus d'eaus; & ainsi le feirent, car chacun des Bourbonnois suyuoit volontiers le Pennon, que portoit Chastelmorant en bien faisant la leur devoir. Et gaillardement se porta le sire de Beaupoir Messire Blain Loup Mareschal, Blyoberisson frere, Messire Robert de Vadech, Messire Oudray de la Fourest, Tachonde Glenier, Guichart le Brun, & tous le feirene si bien que là ot de belles armes, sifeurent les Anglois rompus, & y moururent de ceux du Chastel dixsept Anglois & des Poicheuias deux hommes, & fut pris le Connestable de leans, par Messire Blain Loup, lequel on appelloit Bertrannet de Lirisson, & gaigné la bassecour, & latour du pont, parquoy ils ne peurent plus avoit d'eaue: dont la joye fust grande en l'ost, car

on veoioit bien que sans eaue, guieres ne se bourroient tenir, mais nonobstant ceux du Chasteau tindrent trois iours, & au bout de rois iours feirent leur traicté, qu'on les laisastaller francs, leurs cheuaux & leurs hariois, & ils rendroient le Chastel: si ne leur oulur point accordet le Duc de Bourbon, ins le vouloir des Seigneurs de Poicton, squels il manda querit, & ot conseil auec ux: & leur demanda, Beaux seigneurs que ous semble de ceste chose, de traictis? qui espondirent au Duc. Pour Dieu Monseineur nous vous prions ne le refusez point, ar cestuy Chastel est clef de Poictou, & ort demer 1 & la place dont il pourroit veirplus de maux: car de la met, Anglois peuvent entrer dedans sans danger de gens. A l'heure ordonna le Duc de Bourbon à Messire Guillaum'e Neulhac, & à Messire Iean de Laye, & à Messire Blain Loup ses Mareschaux, de les aller faire vuyder par traictis, & bailla le Duc à Messire Guillaume de Neulhacle Chastel de Taillebourg, en garde au nom du Roys & du Duc de Berry.

Comme le Duc de Bourbon ot Bour Charante de Faon, où fut pendu le Cordellier, & Moleon où feist le mal temps.

#### CHAP. XXXXVII.

D Endu Taillebourg, deslogeale Duc Neourbon o les gens, & les Poictent à grande ioye & liesle,& disoient:Loué Dieu, veez cy bon commencement, & lerent deuant Bour Charente, vin monkt Chastel qui estoit au fire de la Rochese cault, si sut assegé le Chastel de tous coste & y demeura on vnzeiours à fiege deuant & durant lesdits vnze iours fut faice vie belle subtilité de guerre: car il y auoit cuns en la garnilon qui estoient du pays venoient aucunessois en l'ost parlerà leuis amys. Ettel y estoit qui y auoit son coufin germain. Si fit parler le Duc de Bourbon à ceux qui auoient leurs amys au Chastelicome leur feroit pardonner tout le mai di pourroient auoli faict, & outre ce ils autoiet eux quatre qui parleroient à ceux dehors chacun cent francs, s'ils emplissoient le puys de leans par nuict, s'ils le pouuoient faire, lesquels se feirent forts de le combler, par ainsi qui l'on leur tinst verité, & quand ils

suroient emply ledit puis par la garde qui cur choir commise, ils s'en descenderoient equerans qu'on ne leur feist point de mal, tout ce leur fut promis. Si rentrerent les quatre au Chastel, & à leur heure couenable comblerent le puis de chiens, qu'ils tuerent, celle nuica, de terres, ordures, & autres punaisses, parquoy ceux de leans n'eurent point d'eaue, & seurent moult esbahis les Anglois du Chastel comme ceux qui avoiét esté trahis, & vouldrent traicter à Messire Guillaume de Neulhach, duquel ils estoient bien accointez, que pour Dieu il traitast envers le Duc de sourbon, comment ils'en allassent seurement, & que la place sut renduë au seigneur de la Rochefoucault : si le fitMessire Guillaume de Neullach, qui estoit parent du fire de la Roche, qui en supplia le Duc de Bourbon : ainsi eut on Bourg Charente. De la partirent le Duc de sourbon, & les Poicteuins, & allerent denant vneplace appellée le Fao, qui n'estoit point close de fossez, où il y custeaue, si fut assaillie bien rudement la place, & de colluy iour ne fut prise, fors seulement la basse court, où il y ot blessé moult de bonnes gés, car il y auoit leans vn Cordellier qui failoit merueilles de tirer de Donndanes, & tant qu'iltua quatre gentils-hommes, & disoit

Histoire de la vie de Loys! 174 on qu'il estoit le plusfort arbalestrier de Poicon & estoit armé; & l'endemain affaillire Poicteuins & Bourbonnois, le Donjon oùil y or fort affault, & coux du fort a eux deffendre & le Cordollier de traire: mais on fi efforça par maniere qu'il fut pris de bel assault, & tua on tant qu'il y avoit hommes dedans excepte le Cordelier arbalestrier quiot prins son habit, &s'en estoit fuy au monstier, & lors chacun de l'ost demandoit ou estoit le Cordelier : si fut accusé qu'il estoit en l'Eglise a genouils deuant l'Autel. Adopt Messire Ican deRoye courut celle part pour ce que le Cordellier auoit tué de son trait vn de ses escuyers. Et print le Cordellier auec son habit, & l'alla luy mesmes pendre à vi arbre, & semussa fort que le Duc de Bourbon ne le sceust. Et de Faon se partist le Duc de Bourbon, & alla deuant vne belle ville, & fort Chastel nommee Moleon, ou le Duc meist son siege luy & toutes ses gens, & y.demeura le Duc trois iours deuant la ville pour faire de beaux habillemens à l'assaithe de tous les coustez: & par assault prist icelle ville, & fit loger tout son oft dedans, & faire gros guect à l'entour du Chastel qui estoit moult fort, & seoit sur vn roch: & ordonua le Duc de Bourbon d'enuoyet

querir tous les engins de Poictou, car il

luy estoit aduis qu'on ne pourroit auoir le Chastel sinon par battement d'engins : si aduint que le cinquiesme iour apres que le Duc de sourbon or pris la ville de Moleon, & qu'il attendoit ses engins, vint vne tempeste du ciel soubdaine qui commença entre vespres & soleil couchant si terrible qu'à peine sembloit qu'on ne veist goute, car il faisoit merueilleux tonner-res, & esclairs espoix dont estoit fort espouuanté, & apres se leua le plus grand vent qu'on peut iamais veoir, si horrible qu'il portoit les mailons a terre, tant qu'il les convenoit abandonner, & à deux heures de nuict, tant de pierres cheurent de gresse, qui merueilleusement estoient groffes tant qu'ils abbatirent les arbres, & boys ês champs, & de celle tempeste seurent tuez plus de cent cheuaux des gens au Duc de nourbon, & aucuns pages par les maisons qui cheurent sur eux. Si admint que de celle tempeste terrible au Chastel qui scoit bien en haut lieu, Bretesche mantelne councrture qui ne cheust, & vn grand pan de muraille, dequoy il aduinst que ceux de lean estoi ent moult espouuantez, & esbashys, & leur feist on parler qu'ils se rendissent lesquels respondirent orgueilleusement pource qu'il leur sembloit

Histoire de la vie de Loys que si tous les murs estoient abbatus qu'on ne peust prendre la place. Si leur respondit le Mareschal de nourbonnois, puis qu'ils ne se vouloient condescendre, à raison de rendre le sort, il n'oseroit iamais parler de ce traictys : & s'ils estoient pris qu'on feroit telle punition que les autres y prendroient exemple, cat le Duc de nourbon les feroit tous pendre par les gorges, Et de celle parolle que dict le Mareschal, et division entre eux grande, & telle que de dans trois heures ils vindrent requerit mi-Ais. Siordonna le Duc de sourbon qu'is feussent de ce qu'ils vouldroient dire les choses que ceux du Chastel requeroient, s estoit qu'ils s'en peussent aller, leurs personnes, leurs cheuaux, & leurs harnois, & auec ce qu'ils peussent tous les biens qui estoient leans, & qu'ils cussent deux iours d'espace à les tirer dehors. Et fut ceste chose rappor. tce au Duc de Bourbon, qui les meit en conseil des Cheualiers de Poictou, qui dirent au Duc: Monsieur pour Dieu prenez le trai-cté & les en laissez aller, car c'est vne des perilleuses places de Poictou, veu qu'elle fiet a douze lieues desordeaux, & n'en feront iamais deliurez si par vous n'est. Et Monseigneur nous vous supplions que auant que le traictis nes accomplissent, laissez leur har-

diment

Duc traisses me de Bourbon.

diment emporter leurs viures, car nous auos; beloing que vous y mettiez gens à legarder à nos despens, & que nous l'aduitailleroos bien: si leur respondit le Duc de Bour-, bon, Vous requerez que ie mette là sus à ce chastel garnison à vos despens, & que vous l'advitaillerez bien: mais si ielaissemporterles viures par-aduanture auant quo l'quif-, siez aduitaillé, ceux de Bordeaux la vous pourcoient auoir tolluë. Pourquey sans failleiene veux qu'ils n'emportent nuls viures. Si feit le Mareschal de Bourbonnois, Messire Iean de Laye, la responce aux compagnons, comment qu'il fust, le Duc ne vouloit point qu'ils emportassent nuls viores, & qu'ils le partissent enx pleuts cheuaux, &; leurs barnois, dont ils feurent contens, & parainfitur le chastel de Molcon deliuré, & mis par le Duc de Bourbon garnison dedans là la requoste des Poicteuins, bailla la placeon parde au Boureillier, au nom du Duc de Betty. 16 Ermengagmen not no

Comment le Duc de Bourban assieges Mantuelha & comme la mine y fust ordonnée à faire.

CHAP. XXXXVIII. D'Ource que la plus forte place estoit encores à deliurer, sembloit au Duc de Bourbon qu'il n'eust rien faich a sil n'apoit celle quon appelloit Yentueil, laquelle a

noble compagnie de Bourbonnois, Poicte uins, & François, alla affieger, qui estoit vne des belles places & des fortes qu'on peuft veoir, & affile en hault roeher, & estoient dedans quarre vingts hommes d'armes Angloby & Gafcons, & bien quinze bons Arbalestifiers. Et-d'iceluy chastel de Vertueil estoit Capitaine vn Escuyer Gascon, nomme Berthomier de Montprinat, homme de grande entreprise, qui pour lors n'estoit mye là. Et auec le Duc de Bourbon estoientà celuy siège le Seigneur de Partenay, l'aisne de Poullinges, & le Sieur de Torlay, Mellire Guy Seigneur de Confan, Messire Regnault de Roye, Messire Robert de Challus, Mestre Gaultier de Passach, le Borgne de Veausse, Messire Bouciquault, l'hormite de la Faye, ses Marcschaulx, Messire Ican de Laye, & Messire Blain Loup, Chastelmorant, Messire Regnault de Bressolles, Messire lean de Tillis, Messire Robert Damas, qui en son temps porta la banniere au Duc de Bourbon, Messire Pierre de Fontensy, Guychardle Brun Builty de Nasselles, Tachon de Glevier, que pour les bonnes cou-flumes ; on appella le bon Bailly de Bout-bonnois, & y'estoit Michaille & autres en grand flombre. Si se logea ce Duc de Bourban & les siens d'un coste, & les Poi-

Duc troisiesme de Bourbon. 179 cheuins de l'autre. Et eux logez ot le Duc de Bourbon aduis aucc les Seigneurs de Poiaou & ses Conseillers, sur le faict de celle place, & leur demandant par quelle manierese devoit gouverner, ou par eschelle ou par mine, & nonobliant ce alla le Ducà l'enuiron de la place à cheual. Et bien aduiste sembloit à tous qu'on ne la pourroit nullement avoir, sinon par mine. A celuy aduis respondit le Duc de Bourbon qu'il luy sembloit bien qu'ils disoient vray: Mais beaux Seigneurs, (faict le Duc) ceste mine fault qu'elle soit en roche qui est moult longue, & seroit de grand' coustange, & y demeureroit-on bien longuement auant qu'elle vint àfin Si respondirent les Seigneurs de Poidou. Monseigneur pour Dieu ne craignez point la mise que auec les autres biens que vous nous auez faicts vous n'ayez ceste place auant que vous partiez. C'est la plus perilleuse qui soit en ces marches carla garnifor, auant que vous vinfhez, couroit tousiours à Cosne & à Poictiers, & destruiroient tout s'ils demeuroient. Et lors feit le Duc de Boutbon visiter le lieu onte feroit la mine, & meist deux Capitainesponrgouverner ladite mine, & chacun dixhommes d'armes soubs eux. Et seurent les Copitaines, le Sieur de Torsay, & le borune de Veaulse qui feirent habillemens & grands manteaux deuant le froy de leur mine, laquelle fut prestement commencée,& pour le faict estre mieux en poinct auoitmis le Duc de Bourbon l'vn de ses Mareschaux, Messire plain Loup, à tout cent hommes d'armes deuant la porte du chastel, pource que dedans y auoit grosses gens, & durala mine à faire six sepmaines, auant qu'elle sust creuée, & ausi ceux du chastel contrewinoient fort à l'encontre. pedans les trois sepmaines que le puc de sourbon estoicla, l'enuoya le Roy querir par trois messages, qu'il laissast tout, & vint vers luy, pource que le Roy quoit sceu que le Roy d'Angleterre auoit entrepris de prendre le chastel assis en la mer à l'Escluse en Flandres, qui de nouuel auoit fai & edifier l'on cle du Roy de France Philippe Duc de sourgongne an nom du Roy qui fut garde du port à l'entrée du Royaume en celle partie, & plus outre conuoitoient lesdits Anglois la ville del Esclise s'ils la peussent auoir pour tenir en leur gatde & subjection comme Gallais & accomplir leur intention. Orent Anglois mis sus vne armée assez grosse en mer pour venir deuant l'Escluse, dont avoit la charge & capitainerie vn Cheualier Anglois nomme Messire Ican Dandelee qui fort exploietos

à faire le commandement du Roy son Seigneur, & pour la doute que le Roy de France avoir que le chaster & ville de l'Escluse ne feussent pris de ses ennemis, veu que les Flamans n'estoient mye bien d'accord au Cote Loys de Fladres, duquel le Duc de Bourgongne auoit sa fille pour femme, pour y remedier y vouloit aller en personne le Roy. pont pource madoir le Roy au duc de sourbon qui tenoit le siege deuant Vertueil cestes parolles disans. Vous sçauez beaux oncles si l'Escluse estoit prise, ce seroit la destruction de nostre Royaume, parquoy ne nous vueillez faillir, & venez incontinent. Et Dieu sçait si le puc de sourgongne à qui touchoit la chose hastoit le Roy.

Comme le Duc de Bourbon se contentoit mal de · laisser le siege de Vertueil, & pour cela soy enwaya excuser an Roy.

CHAP. XXXIX.

T. E.Duc de Bourbon qui grand soust,& mission, & de bon vouloir se tenoit au siege deuant Vertueil afin que honnorablement le peust auoir. Oy ces nouuelles de par le Roy fut entrepris, & fort pensif, & appolla de les priuez Chevaliers & servireurs, & leur dict: veez vne des grandes desplaisances que l'eusse pieça: car elle touche mon

honneur en deux manieres, l'vne sie laisse ceste place, ie la laisse à mon tres-grand deshonneur, & si ie n'obeys à Monseigneur le Roy aucune gens pourroient dire que cese-roit mal faict, parquoy en ces choses i'ay beaucoup de pensees, & non sans cause. Et oultre dict le Duc à ses Cheualiers à qui il se conseilloit: Ievous diray dequoy ie me suis pensé, s'il vous semble bon, & pour le plus honorable à mon aduis, l'enuoyeray deux Cheualliers deuers Monsieur le Roy, pour luy monstrer que l'ay grand desir d'accomplir son commandement, & luy dire que iay affez douleur, & desplaisance de moy partir deuant ceste ville & Chastel de Vertueil si honteusement, qui touche fort à mon honneur. Et pour cesse Ambassade fournir allerent de par le Duc de Bourbon au Roy a Paris, Messire Iean de Chastelmorent, & l'Hermite de la Faye qui dirent au Roy la parolle, & les regrets de leur Seigneur: dont le Roy print bien en gre leur venuë. Et leur dict le Roy, qu'il falloit que son oncle le Duc de Bourbon, sen vink toutes choses laissees, & respondirent les deux Cheualliers au Roy: Sire vous sça-uez que ce seroit deshonneur à ce Saigneur s'il laissoir celle place sans la prendre, & aussi amener les Poicteuins qui sont grosses gens, il n'amie bien dequoy les conduyre. Si ad-uilez surce qu'en est de faire, car les Poicte-uins ont a leurs despens faict la guerre: dont Monsieur le Duc de Bourbon vostre oncle est chef. Er cecy disoient les Cheualiers au Roy pour donner alonge, afin que leur seigneur le Duc de Bourbon feist sa besongne en prenant le Chastel de Vertueil, & s'en venir honorablement deuers le Roy, si respoditle Roy au Cheualier: Ha ha dea pour argent ne demeutera pas, car avant que vous partez l'enuoyeray par vous à bel oncle la fináce, pour quoy ils en pour ra venir. Si feurent les Cheualiers ioyeux de la respoce du Roy, laquelle tantost ils manderent au Duc à son siege de Vertueil, & qu'il se hastast le plus qu'il pourroit de prendre celle place, car ils eurent sceu par le Roy, commet besoing estoit qu'ils en recournastemais tant orent faict les Cheualiers, que le Duc auoit trois sepmaines pour l'asgent que que le Roy leur auoit dict qu'ils portervier, cestasçauoir quinze iours, auant que seuft receu l'argent, & huict iours deuant qu'ils feussent à luy, mais luy mandoient les Cheualiers, hastez vous de vostre œuure, par maniere que quand nous serons par delà que vous ca puissez vonir. Le Ducide Bour. bon oye la relation de ses Cheundliers (e ha184 Histoiredela sie de Logs

stamoult, & meist doubles ouuriers à parfaire la myne. Et aduinst que quand les Cheualiers vindrent au siege à toute la sinance, ils relatirent au Duc comme le Roy, & le Duc de Bourgongne estoient partis de Paris, & pouvoéit ja estre a l'Escluse pour remedier encontre l'armeedes Anglois quilà estoit descendué: & en tant que les Cheualiers orent mis à venir vers luy, il or tant exploisté qu'il ne s'en falloit mie deux ious que la myne ne sust paracheuee.

Comme le Duc de Bourbon fe: combattit en Mine à Vertueil. Comme il ot le Chastel.

## s del man & C.H.A.P. L.

A Mine mise a sin pour y entrer seurement, & combattre, les Cheualiers Torsay, & Borgne de Veauslegarde d'idelles, allerentan Duc de Bourbon, suy disant: Monsieur, la mine est preste venez y quand il vous plaira. Bien dict le Duc: mais lendethain par matin les Anglois de leans qui veirent la mine est e parsee pour la cuyder estoupper, seirent une sallye dessus le guet du Duc de Bourbon, si seurent iceux Anglois repoulsez si lourdement par ceux du guet, que pris y on ot oin q hommes d'ar-

mes & quatre morts, & de nostre costé fut mort le seigneur de Marueil, & le seigneur de Treignac blessé, tant qu'il l'en conuinst porter, & deux Escuyers de Poictou mors, & y ot saict de belles armes, ainsi fut l'escarmouche. Et celluy iour mesmes, prist le Duc de Bourbon douze Cheualliers, & aucuns Escuyersauec luy, disant, Ie veux aller veoir lamine, & cella nefaisoit il sinon pour esperance de combattre. Si alla le Duc en se mettant tout le premier: & meistle Borgne de Veaulse deuant luy disant Borgne, allez deuant qui cognoissez les gens de ce Chastel, & dictes à ceux de leans s'il y a poinct de Cheualiers, vienne auant pour combattre à la mine, & il trouvera qui le receura, lors appella le Borgne de Veaulse s'il y a point de Cheualiers qui voulsist faire ai mes: si luy dirent que non, mais bien auec eux estoit vn haut Gétil homme qui auoit belle compagnie leans, & lieutenant du Capitaine qui estoit prest & apparoille defaire armes a quiconque voudroit venir. Et surce respondit le Borgne de Veaulse, mette soy auant car veez cy qui est tout prest (sans vonloir nommer son maistre.) Et à l'heure s'advança le duc de Bourbon en la mine, & aussi feit celluy Escuyer que disoient ceux du Chastel, lequel on clamoit Regnault de

Montferrand d'autre part, & feirent le pue & luy à poulsciz de leurs especs cinq coups l'vn à l'autre, & entredeux orent aucuns qui nese peuret tenir de dire, Bourbo Bourbo nostre bame. Dont celluy Escuyer Regnauk de Montferrand fust moult esbahy, & sereculla, & dich. Et comment Messeigneurs c'est cy Monsieur le Duc de Bourbon. Oy certes, ce dict le Borgne de Veaulse, c'estil en personne. Lors dict Regnault de montferrand, Ie doy bien louer vieu, quand ilm's auiourd'huy faict tant de grace, & d'hon-neur d'auoir faict armes auec vn si vaillant prince: Et vous Borgne de Veaulse, dites luy que ie luy requiers qu'il luy plaise qu'en coste honorable place, où il est, il me face Cheualier de la main, car ie ne le puis iamais este plus honorablement, & pour l'honneur & vaillance de luy ie suis prest à luy rendre la place. Et de cecy parla le Borgne au duc de Bourbon qui regarda que toutes ces choles estoient à son tres-grand honneur, disant qu'il estoit bien content: mais que Montserrand luy apportaît les clefs au pertuis desa

• mine: si luy accorda montferrand qui les luy bailla, & les cles rendues illec mesmes le feist Cheuallier le puc, & luy requist ledist de montferrand à son partir qu'il luy pleus donner les prisonnièrs qui orent esté pus

Duc troisiesme de Bourbon. à l'escarmouche où mourut marueil, & le duc de Bourbon en fut tres content, & fut ordonné que Montserrand rendroit la place le iour de lendemain passé. Et outre fut saicte une ordonnance que les Cheualliers, & Escuyers qui là auec le Duc de Bourbon estoient, seroient armes lendemain dedans leur mine, à ceux du Chastel, les vns contre les aurres, que garderoit Messire Iean de Laye mareichal, afin que chacun fust content d'auoir combattuà la mine. Et les Cheualiers & Escuyers qui feirent armes à ceux de dedans, feurent le sieur de Partenay, le sieur de Coulan, Messire Regnault de Roye, Messire Robert de Challus, Melsire Ican de Chastelmorant, le sorgne de Veaulse, le sieur de Torlay, Messiro Guillaume de la Forest Messire Blain Loup mareschal de Bourbonnois, Messire L'hermite de la Faye, Messire Iean de Saince Priet, appellé le petit mareschal, Messire Boucicault, & les Escuyers, michaille Lagalle, Perrin pussel Blirberis Loup, Tachon de Glenier, Guichard le Brune, & autres, & nepouvoient faire armes, que d'espeçs, Pource que le permis n'auoit qu'vn pied & demy de quarrure, mais bien

Histoire de la vie de Loys faisoit chacun son deucir s'vn apres l'autre selon le lieu qui estoit estroict, & pource que la nuich le obscursissoit, sen rerournerent les compagnons aux tentes, & l'endemain enuoya le Duc de nourbon, l'un de ses Mareschaux, Messire Iean de Laye au Chastel à Montserrand, lieutenant de Bartholomeede Montprinat, qui encores n'estoit mie de repaire d'Angleterre, le semo dre de rendre la place, laquelle il rendit ainsi qu'il avoit promis, & saillit hors, & tous ses gensarmez, & montez en belle ordonnance. Et vint deuant le panillon au Duc de Bourbon descendre, qui estoit bien accompagné de Cheualiers, s'agenouilla Regnault de Montserrand deuant le Duc, & luy dic: Montres-re doubté Seigneur, ie vous remercie moult humblement, les biens & honneur que me sont venus de vous, d'estre Cheualierpar la main d'vn si hault & vaillant Prince, comme vous estes. Si est honneur à moy, & à tout mon lignage pour

tousiours: mais apres luy respondit le Duc. Messire la Cheuallerie est bien employée à

vous, car vous estes en vaillant homme, & de bon lignage, & incontinent enuoya querir le Duc vn bel coursier qui estoit tout
prest & luy donna: & feist apporter par
Messire Guillaume de la Pierre son Cham-

bellan, vne groffeceinture dorée poisant dix marcs d'argent, qu'il luy donna austi: dont Messire Regnault de Montferrand se tint amoult honnore, & dict deuant tous, que iamais sapersonne nes armeroit, & ne seroit al'encontre du Ducde bourbo. Adoc se partist Messire Regnault, & print congé du Duc, lequel miltau Chaftel pour garde, au nom du Duc de Berry, le sire de Torsay a vingteing hommes d'armes, & ainsi pris Venueil, se partit le Duc a toute sa compagnie, & alla i Poictiers desirant de tirer vers le Roy, & luy estant à Poictiers luy requirent les Proictemns, Nous vous tequerons en l'homieur de Dieu auec les biens que vous nous auez faicts (puis qu'ainsi est vous desparcie) que vous nous vueillez laisser la moitie deslor gens, car il y a trois places entre Limosin & Poictou sur la riviere de la Dordonneiqui destruisent le pays, & en est Capaint genard Donat & Gabillon , & sontès trois places, Corbies, les Granges, & Mantvaillant. Et lors respondit le Duc de nourhon au Seigneurs de Poictou, vous estes six cens boomes d'armes, & l'ay autres six cens hommes de mon hostel que i'emmeneray, car vos six cens prendront bien celles trois places, si dirent les Poicteuins au Duc. Nous ne pouuos rien faire sans vos

Histoire de la vie de Lougs 190 gens, baillez nous Capitaines à conduire cestuy faich, ils seront bien payez, & nous laissez vostre enseigne, & des gens de vostre hostel six ou sept. Alors feit le Duc de Bourbon son ordonnance, qu'il lairroit de ses gens deux cens hommes d'armes, & deux cens qu'ils emmeneroit des Poicteuins, pour s'en aller deuers le Roy: Ainsi laissa le Duc de Bourbon six cens hommes d'armes en Poictou, & pour les conduire demeurerent Messire Ican de Chastelmoranr, qui portoit l'enseigne du Duc, Messire Regnault de Roye, Messir re Boucicault, le petit Mareschal, le Borgne de Veaulte, Messire Rægnault de Bressoles, Messire Pierre de Fontenay, Mas sire Robert Damas, Messire Robert de Vendach, Messire André de la Fourests, ensemble Michaille, Guyon Gouffier, Blyr beris Loup; tous de l'hostel du Duc, qui accompagnoient fon pennon & & 1 201 rres estoient du pays de Bourbonnes, & le Duc de sourbon se partit aued six cess hommes d'armes, & s'en alla de tire deues deRoyàl Escluse où il estoit.

There is a likewing that the sales are given as a similar of the sales are s

Comment les gens du Duc de Bourbon en son absence, & les PoiEteuins conquesterent Corbies, les Granges, & Mont-vaillant.

#### CHAP. LI.

Andis que le Duc de sourbon qui L estoit party de Poistou, s'en alloit au Roy pour ordonner des besongnes sur le faict de l'Escluse. Aduint que les Poideuins ne voulurent perdre temps, ne aussi les gens que le Duc de Bourban leur auoit laissez. Si dirent les Poicteuins aux nourbonnois. Il y a vneplace à vingtdeux lieues d'icy, appellée Corbyes, qui pourra aller de tire, sans qu'ils en fçachent rien, il y a aupres vne. Abbaye an traict d'un arc, où ils viennent ouyr l'Office de Noel, & qui mettra là vne embusche, on ne faudra point à prendre les meilleurs de la garnison , & ne faut à ce faire que cent hommes d'armes, où estoient en chef, Messire Regnault de Roye, Messire Iean de Chastelmorant; portant le pennon, Messire Boucicault, & Messire Robert Damas, qui estoient tous bien montez, & cheuaucherent vn lour & vne nuice les vinge deux lieues, par

& monta le butin de Corbyes aux cent le mes d'armes, tant des prisonniers com de la Robe, bien quatre mille francs, & rent les hommes d'armes raser la place, il s'en retournerent vers les compagnons, ils les auoient laissez, ausquels de leurs gal Ils seirent bonne part. Et eux assemblez te d'unaccord, & les Poicteuins, allerent m

tre le siege deuant les Granges qui este en plain pays, dont estost Capitaine Galille lon, qui bien avoit quatre vingts cobatain

& estoit la place toute de brique, qu'ausir faict faire le Cardinal de Lymoges, & n'e stoient

stoient mye paracheuez les fossez d'yn costé, & seirent tantost Bourbonnois habillemens de bois pour venir au pied du mur d'une grosse tour qui estoit là, commençaon a miner, si n'osoient saillir ceux de la garnison, & aussi ne pouvoient, pource que tout en tour estoit de Poicteuins & pourbonnois enclos, & se deffendoient de la tour le mieux qu'ils pouvoient; mais on mina par si bonne entente, qu'en deux iours & deux nuicts fur minée la tour, & estay ée à y bouter le feu, & la feirent tomber, & le tiers iour bouta l'en le feu à la raine, si chet la moitie de la tour, qui tua bien vingt personnes des gens de leans, & ceux qui estoient au remanant de la tour qui d'enhault ioi. gnoiet les mains à ceux de dehors, & qu'o les prist à mercy, ce qui fut fait, forsaux traistres dont il y en auoit quatre, qui orent les telles couppees. Ainsi tut deliure les Granges, & baillé Gabillon & les prisonniers Anglois quiles auoient destruicts par ceux de Bourbonnois aux sieurs de Poictou, qui baillerenraux compagnons pour leur bel feruice trois mille francs, & tiroient les compagnos de nourbonnois & de Poictou à Montvallant, quet enoit Bernard Donat: mais quand Bernard Donat les sentit venit, il se departit de la ville pour aller amasser gens, &

gaigner sur l'ost s'il pouuoit, & laissa en la ville pour la garde, quelque trente comba-tans: mais quand l'ost vint deuant eux ils orent conseil entre eux, disans: Nulle place n'arreste deuant les gens du Duc de Bourbon, & hayssent nostre Capitaine mortelement, pour la prinse de la Du-chesse sa mere, où il sur, & si nous sommes pris, nous serons tous morts pour celle raison : Si vault mieux que nous nous rendions à Monseigneur le Duc de Bourbon, & ainsi le seirent : Et fut mis pour garder le Mont-vaillant,, Bernard Brochart Capitaine pour le Duc de Bourbon, qui le garda bien. Et de Montvaillant prindrent congé les gens du Duc de Bourbon aux Sieurs de Poictou, pour eux en aller vers leur Maistre, veu ce qu'ils auoient acheué la conqueste qu'ils deuoient faire, & au partir les remercierent moult les Sieurs de Poictou de leur bonne ayde, & les payerent pour vn mois outre leur fallaire, lesquels s'en allerent de belle tire vers leur Prince, qu'ils desiroient moult à veoir: & en chemin trouverent plusieurs messagers qui fermement les hastoient, car fort desiroit toussours le Duc de Bourbon les gens de son hostel, & ceux de son pays. Si cheuancherent les compagnons tant

rearmes contre les Anglois.

Comme par le sens & adus du Duc de Bourbon Anglois se leuerent de deuant l'Escluse.

# CHAP. LII.

Pres la prinse de Vertueil, que l'an de grace couroit mil trois cens quatre vingts & six, & estoit le Roy de France à l'Escluse, ensemble ses oncles les Ducs de Bourgongne & de Bourbon, pour aller à l'encontre de l'armée des Anglois, qui en terre en celle partie estoient descendus à conquester le chastel de l'Escluse & la ville, de laquelle estoit maistre & Capitaine Messire Iacques Dandellée, qui ja auoit faict les vaisseaux ancrer, & son siege mis par terre, comme par vaisseaux signez, par la mer nul n'en pouvoir yssir, ne par la terre aussi entrer, pource que c'estoit tout pallis, & le Duc Philippe de Bourgongne qui veoir cest inconvenient, & auon peur de son chastel & de la ville du Roy, comença a dire present le Roy au Duc de Bourbon : Beau cousin, vous auez bien besongne en Poi-cou, & vos gens aussi, & ne semblez Prince desert, car vous auez belle com-

pagnie: Lors luy respondit le Duc de Bourbon: Monsieur, moy & ma compagnie sommes au commandement du Roy & de vous, & à ce sommes venus: Mais Mon-sieur, il me semble que le Roy & vous estes bien taillez de demeurer icy longuement, qui ne labourera autrement: vous veez que les Anglois sont desmontez à terre, & ont assiegé vostre chastel & la ville, & si n'y auez encores pourueu: Adonc dict le Duc de Bourgongne. Que vous semble, beau cousin, qui ce doit faire? Monseigneur, il m'est aduis que vous deuriez serrer toutes les gens demer, dont ily ena debons, & aucuns del Isle de Cagen, qui est vostre, pour sçauoir si en icelle Isle a nuls vaisseaux, & d'icy là n'a guieres. Si dict le Duc de Bourgongne present le Roy, que c'estoit bien dict: & sur ce sut empris le conseil, où sut rapporté par ceux de la marine, qu'en l'Isle de Cagen y avoit huict vaisseaux, & deux par deça au haure de l'Escluse comme à sec: Et sur conclud en conseil d'auoir cinq cens hommes d'armes & quatre cens Arbalestriers en l'Isse de Cagen, & qu'on meist aux deux vaisseaux de l'Escluse deux cons hommes d'armes, & cent Arbalestriers, que ken feroit grand dommage à

ceste armée, pource que des Anglois les plusieurs estoient en terre descendans vers le chastel, où ils auoient commencé la mine, & estoient plus à aisnuy à terre qu'en mer: Sidict le Duc de Bourgogne 2u Duc de Bourbo, Beau cousin, enuoyons en icelle nostre Isle les cinq cens hommes d'armes, vous, deux cens cinquante, & moy autant, ensemble les Arbalestriers, & qu'ils s'en viennenticy, dedans deux iours, & aillent ferir & combatre les vaisseaux Anglois qui flottoient en mer deuant le chastel, pource qu'anglois gisent en ter-re, & sont ententiss à ouurer en leur mine, & auec ceux de l'isle, seront en leur ayde les gens de nos deux vaisseaux qui sont icy pour les reconforter. Et ainsi sut accomply, car les deux Ducs Bourgon-gne & Bourbon, manderent en l'Isse de Cagen cinq cens hommes d'armes, & cinq cens hommes de traict, aufquels fut dict que le second iour vinssent comme on leur auoit chargé, ferir en la chay-ne, où les vaisseaux des Anglois estoient arrangez entre les deux tours. Si se hasterent les compagnos qui allerent en l'Isle s'appresserent, & celuy iour feirent grof-se garde les gens des Sieurs Ducs de nour gongne & de Bourbon auec ceux du

Roy: & à l'heure qu'aux gens d'armes estoit ordonne, partirent de l'isle de Cagen, windrent ferir à la chayne qu'auoient tenduë les Anglois d'vne tour à autre. Et quand Messire lacques Dandelee veit ce, commanda à ses Anglois eux leuer de terre, & se recueillirent en leurs vaisseaux en grand effroy: mais si tost ne se peurent recueillir, que nos gens qui partis estoient de l'Isle, n'eussent feru en vne partie de leurs vaisseaux, en y boutant le feu, & y en ot que pris que bruslez, iusques à seize vaisseaux, & seurent Anglois moult esbahys de ceste perte. Si se serrerent tous-ensemble entrerent en mer, & d'illec a quatre heures feirent voilles pour eux en aller leur chemin, dont il fut grande liesse à l'ost, du desemparement des Anglois, & de leur allée. Et ordonna le Roy & Sieurs du faict de l'Escluse grandement, pour crainte du retour des Anglois:

E H ..

marah peditugan di Jugapan marah 1985, dalah Nii

Comment le Duc de Bourbon retint en son seruice au gouvernement de ses pays (\*\*) Seigneur de Nourrys.

# CHAP. LIII.

Rdonné par le Roy de France la garde de l'Escluse, se partit avec ses On-cles, & s'en vint à Paris où de nouvel estoit sur ce vne conversion, rebellion, & murmure contre les Nobles, & auffi estoit elle en Flandres pareillement : Mais en celle de France, le Roy se porta par maniere que la, Dieu mercy, elle ne vint point auant, & le murmure pacifié estant le Roy à Paris, seist de grandes ordonnances, & les Ducs ses oncles de Berry, & de Bourgongne, lesquels ordonnessent l'Estat du Roy si grandement tenir, & ce-luy de son frere le Duc d'Orleans; qui estoit ieune raisonnablement. Et outre ordonnerent que le Duc Loys de Bourbon auroit la garde de la personne du Roy, sans s'en bouger, comme grand Chambrier, & Pair de France qu'il estoit, & eux auroient le Regiment du Royaume& de ses finances, apres la personne du Roy. Et là establirent les pensions selon que

20

chacun deuoit auoir, & apres icelle or donnance veoyant le Duc de Bourbon qu'il falloit s'arrester & entendre à la garde do Roy, se pensa de mettre ordonnance en ses pays, & à ce conuenoit vn Cheudier sage qui representast sa person-ne au gouvernement d'iceux, & pensant à ce, dist le Duc de Bourbon aux gens de son Conseil: l'ay trop fort ouy louer vn Cheuallier de Niuernoys, appellé le Sire de Nourrys, & suis informé qu'il est bel Cheuallier, preud'homme, & moult sage, & en ay ouy dire beaucoup de biens, au Sieur de Mesenconte, & au Sire de Montmor, & dict le Duc de Bourbon au Sire de Moutmor, Il est ton voisin, ie te veux enuoyer là, afin qu'il vienne parfer à moy: car ic desire moult de le veoir; si respondit Montmor, Monsieur ie suis prest à faire ce qu'il vous plaira me commander : Lors se partit le Sire de Montmor, vint en Niuernoys, dist au Sire deNourrys ce que luy avoit charge son Seigneur, & auec Montmor alla volontiers le Seigneur de Nourrys à Paris au Duc de Bourbon, pour les grands biens qu'il a ouy dire deluy. Le Sire de Nourrys venu à Paris, luy dit le Duc. Sire de Nourrys, pour le sens & preud'hômie de vous, ie vous ay enuoyé

querre pour vous bailler le gouvernement de mes pays,où i'ay bien besoing d'vn bon gouverneur. A ce respodit le sire de Nourris. Monsieur, ceux qui vous ont parlé de mon sens, ils en sont mal informez, mais quant à preud'hômie, ie voudrois tousiours estre preud homme, & croy bien que le pe-tit sai& qui est mien, ie le gouverne à mon pouvoir le plus loyaument que ie puis, mais à vos faicts qui sont si grands ce me seroit trop grande charge: car me doubte que ie ne la sceusse mie bien faire. Adonc luy dict le Duc de Bourbon, Sire de Nourris si ferez bien, car ie confie tant en vostre sens loyaut é & preud'hommie, que vous en viend rez bien à chef, & i'ay par delà deux ou trois loyaux officiers qui sont preud'ho-mes, que bien vous seruiront. Et vous monstreront tout l'estat de mo pays: Ainsi retint le Ducde Bourbon, le sieur de Nourris qui feist au Ducleserment, & l'enuoya le Duc en son pays, si orres cy apres les belles or-donnances que feist le sire de Nourris, luy cstant au pays de Bourbonnois.

Comment le Sire de Nourris, se exploieta au seruice du. Duc de Bourbon & qu'il feist.

### CHAP. LIIII.

M Essire Pierre de Nourris, quand il fut à Moulins, print le Gouvernemet ensamain, come le Duc luy apoit encharge; & laptemiere ordonnance qu'il fit, tust: Que toutes les finaces du Duc de Bourbon lerequeillissent par vn homme tout seul, & adcefaire, mitlesire Nourris, Lorin de Pierrepont qui estoit yn preud'homme, & qui sçauoit les coustumes du pays, & qui loyaument auoit seruy le duc: Et ordonna lesire de Nourris en la Chambre des Cóptes, un qui auoit bonne memoire, appellé Gaiget, & qu'il eust vn clerc auec luy, & choit celuy Gaiger vn moult subtil home, & bon coustumier, & par ces ordonnances que le sire de Nourris sit, les sinances du Duc de Bourbon estoient tousiours ensemble. Et apres que le sire de Nourris otmisle pays en bonne ordonnance, tant lutles finances que sur la Iustice, il feit comencerle Chastel de Montlucon, & auant qu'il cust demeure neuf ans au seruice du Ducde Bourbon, il trouuz voye, & manie104 Hiftoire de la vie de Loys

reque son maistre le Duc de Bourbon, or le Chastel Chino, un des beaux Chasteaux de la Duché de Bourgongne, & vault bien six ou sept mille liures de rente, en recompense fut baillé à la Royne Blanche, Creil, qui ne valloit de prise, que trois cens liures derente, laquelle le vendit au Roy. Item feit recouvrerlo sire de Nourrys la terrede Combraille, qui valloit deux mille liures de rente la quelle avoit achepté Messire Pient de Giach Chancellier de France, & oreste vendu iadis pour le mariage: de la Royne de France, & du Daulphin de Viennois lequel Chancellier en ot payé vingt cinq mille francs d'or. Sitrouua voye & maniere le sire de Nourrys que les gens de Bourbonnois, seurent contens de payer ladice finance au Chancellier, & par ainfi l'out quitte le puc de Bourbon, qui fut bien se uir son maistre, & pendant tous ses services fut la grande rumeur commencée de ceux de Flandres, & vne partie de ceux de France, que encores le Roy n'auoit mie bien peu appailer. Et pource que le Duc de Bourbon, fut plus affeur à la garde de la personne de Roy, où il estoit, mande au sire de Nourrys qu'il luy envoyalt les nobles de son pays apment & montes, & coux quien feroient rollus qu'il les punist. Si le seit le sire de Nout

rys, & les mena au Duc luy mesmes, comme celluy qui vouloit estre en la bataille fi poinct on en fai oit; Et quand le fire de Nourrys fut à Paris, le duc de Bourbon luy dict qu'il auoit faict bonne diligence, de luy admener ses gens: mais quant est de vous qui estesiey, ie suis bien liez, car on m'a tant rapporté en bien voz œuures, qu'il ne en ést moult bel depresent: Vous ne pouuez venirance moy, car i'ay fenty qu'il y aaucune rumeur à Clermont, en Beauuoyfin, où il convient que vous alliez, & que vous prenez demes gens, pour estre bien accompagné, vingueinq ou trente: Car vous sçamez que ceux de Beannoisin sont volotiers coultumiers de faire mal, & mouvoir quelquerebellion, & veez que cette ville de Paris, se murmure en tout mal. Et ont la les Flamens chaffé leur Seigneur, le Comre quien bien raille de rout perdre, si le Roy neschaste desescourir, & eux allez , couk de Flandre que conx de Paris, ainfi qu'on dict. Et surce s'en alla le sue de Nouttyspar le commandement de son maistre, en Beaunoisin, à grandregret de le laisser quepar son sens appailalles gens d'icelle cotrée, & tant pariofice comme par doulees Parolles les mit en la bonne grace, & obeylfance du puc de Bourbon leur Seigneur.

Comme le Roy de France entreprist le voyage d ler en Flandres.

## CHAP. LV.

'An conrant, mil trois ces quatre vi & dix, n'estoit micaccomply ence qu'vne conjuration s'estoit meue en F dres, des communes contre leur Seign le Comte. Et la meute fut telle : car les M res & Escheuins des villes, ayans la ga des priuileges de leur franchise, monstro comme le Comte Loys les foulloit et cas, & ne leur laissoit iouyr des coustus ordinaires accoustumees dont ils vsoi mais les avoit miles au neant (comm disoient) & que tout deuoit estre sien vouloit que de luy cussent les loix, & d stumes qu'ils debuoient maintenir, & to la police de Iustice vouloit le Comte de luy fut exercée, en y mettant les offic pourquoy moult grief sembloit aux Co munes qui accoufium é au oient par la lo ville, & estre subiectes à leur Seigneur taison, se sentans estre aggravez de sa m Scigneurie, se rebellerent tous à vne v controluy, & le ietterent hors du Comt eslisant un de leurs complices à les soufié

nir,appelle lacques parteuelle, en luy disant: Le Comte Loys a aigrement pris enuers nous de nous sous sa main suppediter, & tenir en seruaige, dont il luy meut, nous ne lçauons:il a ja la fille mariee en France, parquoy bo est d'aduiser come nous nous gouvernerons, car sans faillir le Comte est alle là. Ausquels respondit Iacques: Portant que nous soyons d'accord, nous sommes assez puissans de resister contre luy, defendons nous de tous qui allen contre de nous viendront, & ie suis celluy qui de bon cœur en prens la charge, & l'office de vous defendre, Egarder à mon pouvoir. Adonques toutes les villes de Flandres, ordonnerent leurs dixainiers à leuer tailles, garnir leurs villes, & mettre sus vne grosse gend'armerie sur les shamps pour cobattre, qui conque les viendroit assaillir. Et en tant que les Flamans se mettroient en poinct, le Comte Loys leur Seigneur deschasse pareux, se partit du pays, s'épasse en Artois, alla à Hesdin, cuidat trouuer le Dac Philippes de sourgongne, qui spoit la fille pour femme, si luy for dict qu'il shoit vers le Roy à Paris. Adocy alla le Coteoù il troung le Roy, & le puc de sourgongne ion fils, aufquels il dict: Monfeigneur, & ues redouté Seigneur, Moseigneurle Roy,

laterre & Seigneurie, & Comté de Flandres qui est mienne, ie le tiens de vous de fieten souveraineté, dont à cause de ce, ie suis Pair de France, & le Doyen des Pairs qui esticy vostre oncle le Duc de Bourgongne, a efpousé ma fille. Or est ainsi que les gens de mon pays se sont rebellez contre moy, & m'ont chassé dehors non mie par ma coul pe, mais par la leur, qui ne peuuent soussit aile: ils sont si riches & plains que rienue peuvent endurer, & m'est aduis que s'ils auoient grand pouuoir, puis qu'ils m'ont iecté du pays, ils l'efforceroient à en ieun d'autres, & conquester leurs terres. Parquoy mon Souverain, & redoubté Seigneur, it suis venu à vous, o à vostre oncle mon fils, à reffuge que vous remediez à ce, & me remettiez à ma Seigneurie, comme bon seigneur doit saire à son loyal vassal. Si pristà l'heure la parole, le puc de Bourgongne, & dictan Roy, Monfeigneur, mo beau pere dict bien, mandez vos gens, & allons combattre celle villenzille; Vous auez mison beau oncle, dict le Roy, & pource que plustost nous suyuent, demain nous en irons d'icy, & tirerons en Fladres. Celle nuich mes mes manda le Roy de France, ses lettres à ses gens d'armes qui en plusseurs parties se tenoient aupres de luy, qu'il-le suyuissens, & que

1

& que tous se treuvassent ensemble au pont de Comynes, à la riviere par où l'on entre en Flandres. Ainsi donc quand tous Capitaines oyrent ce dire, se hasterens fort pour aller devers luy, c'est asçauoir le Mareschal deSanxerro qui auoit belle compagnic plus de fix cens hommes d'armes, le Sieup de Clisson Connestable de France, qui auoit grad gent, le Sieur de Sain & Priet, le Sire de Saueule, le Sire de Renty, le Sire Dauffy, le Sire de Fossense, & le Sieur de Longue valtous de Picardie, & maines autres Capitaines, tant que le Roy ot bien six mille hommes d'armes, lequol aftoit logé en ses tentes, au long dicelle riviere, & le Duo de nourgongne, & le Comite de Flandres, ostoient auce la personne du Roy, & le Duc de nourbon à grand gent au plus pres, & son commun estoit loge am pont de Commines, auecques l'Euclque de Langres, qui fur moult vaillant homme, & auoit belle compagnie. Et pendant cela, celluy Iaeques Dartenelle dessuich conducteur de la commune de Flandres, allencontre de son Seigneur, manda vo de les sequaces ou suyuants, appellé Pietre du sois loger devant eux, an bout du pont de Commines, afin que François no le peu (fent paffer, qui quec Pietre estoit bien dix

2'0

mithommes, mais celle nui et il aduint come le Mareichal de Sanxerre qui estoit loge sur la psulere; comme les gens qui n'estoient point oyleux, trouuerent vin bon homme qu'ileur chloignaiusques à trois petits vailfeaux entondrez. Si les feit le Mareschal tisch delleaue, & passer ses soute la nuich bien fix cens hommes d'armes, & à L'aubedu imirullafetiraux Flamans, que conduifoit Pictre du Boys qui estoient à la garde du port, & de cenele prenoyent garde. Et les gens du Due de Bourbon, dont estoit capitaine Messire Robert de Chalus, ensemble Meffire Gaulcher de Passac, Messire I ean de Chastelmorant, le Sire de Sain & Priet, le petioMaroschal; Messire Boucicault, Messire Robert Damas, & autres aucc l'Euesque de Langres, de l'hostel de Rougemont, qui cous estoient armez, & sçauoient l'emprise du Mareschal: A l'heure que le Mareschalserit les Flamans, ceux de Bourbon baisserent leur pont qui gardoient, & se ferirent ens de Fautre laiz qui bien estoient six cens hommes d'armes, & en celle empraincte les ferirent tellement que des Flamans y eust bien noyés deuxcens, & quatre mille mors en va pré, pù effoit le Marelchal de Sanxerre, & fur le pont. Et par l'effort des gens au pue de Bourboj& dubo Mareichal, & de l'Euelque

Duc troisesme de Bourbon.

de Langres, s'enfuir Pietre du Boys à tous quatre mille hommes seullement, vers lacques Darteuelle son Capitaine tout debbaraté. Si feurent portees les nouvelles au Roy de France, au Duc de Bourgongne, & au Duc de Bourbon, & au Comte Loys, en leurs tentes, qui en seurent moult liez, & louerent Dieu de ce bon commencement.

Comme par le bon aduis du Dac de Bourbon, & du Sire de Coucy, le Roy de France eut la bataille contre Flamans à Rosebeque.

### CHAP. LVI.

Le Roy Charles de France, qui ot sceu comme ses gens orent besongné la nuict passée contre Flamans sessiony t moult, & pource lendemain se deslogea du lieu ou il estoir, & o toutes ses gens, passale pont de Commines, & s'en alla denat Y pre, lesquels luy seirent ouverture, & sut logé le Roy dedans Ypre, & son ost allentour. Estant le Roy à Ypre, seit Messire Guillaulaume de Neullah, vne emprise ensemble, les gens au Duc de Bourbon ou estoit Messire Gaultier de Passac, Messire Blain Loup, Mareschal de Bourbonnois, Messire Ican do Chastelmorant, & Messire Guichard son O ij

frere, le Sire de Saince Pries, petit Marchchal, Messire lean de Sainet Priet, Messite Robert Damas, Messire Robert de Vendach, Meisire Oudry de la Forest, Messire Pierre de Fontenay, Michaille Guyo Gouffier, Tachon de Glaynier, & maints autres qui cheuqueherent toute la nuich, pour aller courre vne ville, qui de sien ne se pronoit garde, & où il n'y auoit qu'vnelieue, & nom-moit on la ville Popelingues. Si atiua là Neullach de Bourbonnois vne heure apres minuict, & trouva le guet de celle ville qui gardoit la barri ere : si allerent les compagnons ferir baudemet parmy leguet que bien en tuerent la moitié, & le remanant s'enfuit, & y en eust bien morts que du guet, que de ceux de la ville quatremille personnes, & feurent tous riches des ioyaux des femmes, de vaisselle d'argent, de drapperie, que d'autres biens qu'ils trouuerent que ce fur merueille. Si ens repairerent arriere à tout le gain deuers le Roy, qui leur feit honne chere, & le lendemain d'Yprele deslogeale Roy pour tirervers pruges: mais il ne feit que trois lieues loing, és plains Rosebeque, que lacques partenelle qui bienisquoit la venue, ne sust en haut en la montagne de Rosebeque, à tous quarante mille hommes armez. Ce veciant les

François, comme les communes s'apprestoient pour eux combattie, rangerent leurs batailles, & se meirent en bonne ordonnance, dont ils en seirent trois, & l'aduantgarde estoit le Connestable de France, Chisson, & le Mareschal de Sanwerre bien accompagnez de bonnes gens: & en la Bataille du Roy qui estoit à la main dextre feurent ordonnez pour la garde, les Ducs de Bourgongne & de Berry, & le Comte Loys auec leurs gens, à la tierce estoit le Duc de Bourbon, & le Sire de Coucy, à belle compagnie bien entalantez de bien faire: mais quand les batailles teurent arrengées pour combattre Flamens, le Duc de Bourbon dict au Sire de Coucy, Beau cousin veez cy le Connestable, & les Marcichaux qui cont deuant nous, ne pouvons aller assaillir nos ennemis, sinon parmy eux, qui est bien une chose. bien merueilleuse, lors dict Coucy, Monseigneur vous dictes bien vray, & me sembleque si nous allions entre la bataille du Royen maniere d'vne aisle, & prinssions la montagne, autourd'huy nous ferions vne belle iournée au plaisir de Dieu: Adonc dictle Duc de Bourbon, Beau cousin s'est bon aduis, & lors la bannière du duc que Messire Robett Damas portoit, se meist

214 deuant, & le Duc de Bourbon, & lesseut de Coucy à toutes leurs gens apres, & allerent tant qu'ils monterent le mont au derriere de la bataille des Flamans, prestement à poulses de lances, à coups de haches, & ferir d'espee vinrent ensemble parmy eux, & à celuy commencement, les serrerent tellement François qu'ils recullerent Flamans en leur auantgarde, laquelle reculla plus de six brasses: mais pource qu'en Froissart on trouue la vaillance des aduoez Cheualiers, Escuyers, & leurs noms tant du Roy comme des Scigneurs, des Ducs ses oncles des Connestables, & Mareschaux, & du sire de Coucy qui à la besongne vaillamment se pbr terent, n'est ja besoing plus en dire, mais à venir au Duc Loys de Bourbon, de qui ceste Cronique est faicte, & està nommer aucuns qui auec luy estoient en ce champ, Messire Guy seur de Cousan, Mes-sire Hugues de Chastellins, le sieur de Chastelmorant, ses fils, Guichart, & Iean Cheualliers, Messire le Barroys, Messire Robert de Challus, Messire Blain Loup Mareschal de Bourbon, Blirberis son frere, le sieur de Sain& Priet, Messire Guichart de Passach, Messire Boucicault, Hermite de la Faye, Robinet de Vendach,

& Ouldry de la Forest Cheoaliers, Messire Robert pamas qui teno it la banniere, Messire Regnault de Bressolles y le sur de la Fayette, le fire de Changy: & les Esquyers Guichart le Bron, Michaille, Guyon Gouffier, Perrin Dussel, Tachon de Glaiviers, le Bastard de Giarains, Philippes Berault, Baudequin Meichin, & autres en kon nombre, qui felonneusement faitoient aux Flamans accointance, & fi bien oppugnerent quil n'y auoit que redire. Or donoques le Duc de Bourbon, & le sieur de Coucy à tout leurs gens, enuahirent les Flamens par derriere sur le mont de Rosebeque aigrament contendoient à l'assemblee, maintes lances y ot brifees, & maint haulbert rompu & froissé. Là peut on voir maint homaies verser, & restes casser, &defrompreles heaulmes poincts coupper, & voller emmy le champ. De moult grand force se combattoient François, & Flamans, & y fit le nuc de Bourbon, merueilles d'armes, d'vne hasche qu'il tenoit, il sraps poit à dextre, & à senextre sur Flamens, & ce qu'il assenoit ia ne le sceust relever, & tant se plongea entre Flamans le vaillant Prince, qu'il en fut rue pareterre, & blesse, mais tost fut secouru par les vaillans & bons Cheualiers, & Escu-

Histoire dels vie de Loys zrb yers deffus nommez, & autres qui le pe pirent de le redresser, & soustenant le faix , Betuans Flamans, fi fut relevele bon Duc, parle sieur de Chastelmorant, & Michaille, & derechef plus fierement feremift en la bataille quida veid le sieur de Couey de romprela presse, & abatre Elamans, les occir & destrancher, & luy peust remembrer de vaillant Chovalier, & là tant faire les deux Seigneurs par l'effort de leurs gens, qui vigoureulement le combatoient, que leurs ennemis tournerent en fuitte, leiquel s'estoient tenus au plus asprement qu'ils peurent, si en seirent grande occision ; & tant y en avoit que les ves destourboient les autres fuyr, si fut le Capitaine lacques Darrenelle mort, & sabanniere abbatue que portoit vne femme armée appellée la grand margot, qui illes demeuta mone, & fut commune renommee, que par le Duc de Bourbon, & le Sire de Coucy à l'ayde de leurs gens, la baraille sut gaignes contre Flamans, pource qu'ils auoient

enchassez hardiment par derriete: & à celle batailse sur le mont de Rosebeque, seurent mons des Flamans de seize à dix huis

mil, & le demensant s'en fuyoit.Quandles figuss de nourho, & Coucy, & leurs ges oret

assez occis de Flamans, & outrée la bataille, ils auoient faict venir leurs cheusux, fur lesquels eux & leurs gens monterent hastiuement, & cournrent après en chasse, & en tuerent bien deux mille en chassent, & mille qui seurent noyez en un estang, & chasserent tant outre le Duc & Coucy, qu'ils atteindrent Pietre du bois, qui s'estoit mis en vn petit boquet auec trois mille botnmes, & lâluy coururent sus, & enuahirent aigrement, & Pietre du Bois & ses Flamans se vendoient cherement, & se deffendoient hardiment, pour la confiance du lieu où ils estoient. Celle messee fut aspre & griefuet Par le Seigneur de Bourbon & Coucy, ensemble leurs gensd'armes, s'efforcerent de les jetter hors du boquet, & à cefaire plus s'outremettoient, pource qu'ils orent desconfis plus de gens sur le mont de Rosebeque, & tant vaillamment s'embatirent, qu'ils les jetterent à force du boquet, & enorent lemeilleur, & la pource que Pietre du bois for tué, perdirent Flamans leur vertu, & seurent si plains de peut, que on ques puis n'y ot coup fery de par eux, ains feurent là que morts que prins, quatre mille hommes, & n'y perdit le Duc de Bourbon que trois des siens qui seurent morts, & Michaille griefuement bleffé, & à l'heure que le Duc de Bourbon s'en repairoit de celle besongneauccle Seigneur de Coucy, luy vint le Bastard de Flandres au deuant, & criant: Ha Monseigneur de Bourbon, le remanant des Flamas qui sont eschappez s'en vot à Couttray, baillez nous de vos gens, & les poursuivons. Adocdit le Duc de Bourbon, Mesfire Iean de Ghastelmorant, prenez mon enseigne, & vous tels & tels (comme il disoit) allez apres, si se meirent à la poursuite ses gens. Ensemble, le Bastard & le Duc de Bourbon, & le Sieur de Coucy, s'en retournerent vers le Roy qui estoit en sa bataille au pied de Rosebeque, lequel de ioyeux vouloir accolla les Seigneurs de Bourbon & de Coucy en louant Dieu de la victoire que par eux & leurs gens il luy auoit donnée: Et les gens des Seigneurs de Bourbon & Coucy, chevaucherent vistement apres Flamans, dont ils trouverent grandes rouptes par les chemins, si en tuerent assez, & entrerent en Courtray François & Flamans ensemble, & printent les gens du Ducde nourbon (apres l'occision faicle) la giande rue du pont, où estoient les plus belles maifons de la ville, où ils (e logerent & gaignerent moult de biens, & enuoyerent direau Duc de Bourbon leur Seigneur, ce qu'auoiét faict, dont il fut tres-ioyeux, & leur manda

le Duc qu'ils ne se menssent de là oùtils estoient, & sinsi le forent : car auec la victoire de la baraille, le Duc de Bourbon or le bruict d'auoir pris Courtray, & trouna son logis grandement fourny quandily vint Et lendemain vint le Roy Charles à Courtray, le Duc de Bourgongne, & son beau pere de Fladres: Aussi le Duc de Bourbon qui trouvalon logis bien faict , 184 grand' foilon de viures: & demeura le Roy de France deux iours à Courtray, où l'en trouua au Beuffroy de la ville trois cens esperons dorez des Cheualliers au Comte de Vallois, que jadis Flamans auoient tuez, & surce ot-on grand. coseil d'abatre la ville: mais le Duc de Bour-7 gongne pria que non, car c'estoit l'une desi bonnes villes de Flädres, & n'en pouvoient mais ceux qui là demeuroient. Adonques les Ambassadeurs des communes de Flandres selon leurs villes, vindrent requerit mercy à leur Seigneur le Comte Loys, de, leur forfaict en la presence du Roy qui le pacifia à son peuple, & le remist en sa plaine Seigneuric.

Comment le Roy à son retour de Flandres entra à Paris, où premier entra le Duc de Bourbon.

CHAP. LVII,

L'An renouvellé que l'on comptoit mil trois cens quatre vingt & treize ans, le

Roy de Pranocapres la bataille de Rolebeque en Flandres, quanti il outrestitué le Cote de Flandres son vassal en sa Seigneusie entiere, se pareir du pays, ensemble le Duc de Bourbon à toutes leurs gent, & cheuaucha le Roy lyement par les lournées, tant qu'il vint deuant Paris, pout caule de la rebellion, & le Duc de Bourgongne auec son benupere. Le Comte & sa compagnie s'en alla à Bruges, pour faire mettrela villeen poinctisi fuele Roy en belle bataille deuant sa Cité de Paris, & auoit doute d'entrer dedans, car il y auoit encores en la ville bien din huich mille harnols pour armer encontre luy. Si fut ordonné que le Duc de Bourbon y entreroit le premier à tout huich cent hommes d'armes, pource qu'il estoit aymé de ceux de la ville: Et y entra le Duc à auargarde à belle bataille, & en arriere-garde, & outre enuoya le Duc certaines gens par les carrefours de la ville. Parquoy il n'y eut point d'assemblée, & s'en alla tout droic le Duc de Bourbon au Palais en celle manicre, & puis au Louure, où il meist gens, & pareillement à la Bastille Sain et Anthoine, & les bonnes gens s'agenouilloient deuant le Duc de Bourbon comme deuint Dieu, dequoy lich audit grand' pitie. Ainsi s'en retouffia le Duc de Bourbondeuers le Roy,

quilly dich, Sire entrez dans Paris voltre bonne ville, quand il vous plaira, car on vous y verfa volotiers, & sil y a dix ou douzequi ayent mai faist, les autres n'en pequet mais. Alors semcifile Ducde Bourbandeuant, en l'ordonnance comme il effoit durié premierement, & le Roy apres en bollobataille, qui alla descédreau Halais, & le Duc de Bausban paffa dutreiales fergens en la cité, pous scauoir s'il vaboir rien matmis. Etgelle nuich on ordonna certains Capitalnes, pour aller toute puice parmy la ville, a trois gens hommes d'armes, les trois Capitaines feurent le Galloys Daulnay, Chastelmorant, de le Barroys, quideirencle guer celle nuice, & en partans du Palais où ils avoient assemblé leur guot, venant à Chasteller, & de Chastollet allant à Saine Paul chez Cados, où il y auoit engot deux ribaux Bretona: Si ayrent femes lesquelles crioife leans als mon, ce oyana la guet descendiment & antherient ens, &tfomment pris les doux ribaux chargez de robes de semmes, d'angent & de ioyaux, par especial l'un car lautre n'auoit point faict de mal, comme les femmes le disoient, & celuy qui estoit chargé de robes, le Galloys Daulnay, Chastelmorant, & le Barroys, le pendirent aux croisees de la fenestre, & à l'autre couppe-

rent l'oreille, & l'en ennoyerent, & demeura le ribault pendu deux iours, & le venoit chacun veoir, disant que c'estoit lauplus belle luttice qu'ils cossent pieça veu faire à gensdarmes : Et s'en allerent des Capitaines vers Sain& Paul, & vers la sassilide Saince Anthoine; & s'en tetournerent vers Sain & Innocent, & en la grande më Saince Denis, là leurs vallets qui allorent detant, trouverent vn vallet qui avoit destobe vne merciere de chappeaux, & bien deux cens liures de ioyaux, fi fur pris le malfaiceur & les ioyaux sur luy, & cstoic le ribaule à la gallée, & le tronnerent saift Chastelmorant, le Baizois, & le Gallois Daulnay, & eux mef--mies le pendirent celle nuich à l'eschelle du Temple, où il pendit trois iours : Et fut le bruit figrand à Paris de la Iustice qu'on avoit faicte, que c'estoit merueille; & fut lendemain ordonné que en queleque part que l'on trouvast ribaults, faisans -mal, qu'on les pendift tantost en la place, fansiles mener au gibet.

Comme les annieres de Paris feurent portées au Louire par le commandement du Roy qui les receut, & comme le Duc de Bourbon parla au Sire de Nouvris beaux mots.

# CHAPALVIII.

Dorce que plus asseur fust le Roy de France en la ville de Paris, & que les habitans n'eussent cause d'eux esmouvoir à faire commotions; & eux rebeller , fit crié de par le Roy à Paris son retour de Flandres o que tout homme qui auroit harnois, l'apportast au Louure, sur peine d'estre faux & traistre au Roy, & lende: main que la criée eust esté faicte, le Bartois, Chastelmorant, & le Gallois Daulnay, feurent au disner di Roy, qui loua moult ce qu'ils auoient faict, & leur dons na à eux trois le Roy, sur les forfaictures mil cinq cens francs d'or, & leur pria le Roy qu'ils allassent au Louure, veoir & receuoir les harnois, & qu'ils en sçeussent le nombre, lesquels y allerent & y feurent deux iours par le commandement du Roy si vous certifie que dedans trois iours ot apporta au Louute 1500, harnois à ainer, sans les mescomptes, & en tat qu'on

recevoit ces armures, feurent saides les informations de ceux qui estoient consentant de la rebellion, lesquels on feist trainer parmy Paris, & trancher les testes insques à douze, & fut monstré au Roy, & dict: Qui tailleroit les testes à tous les deffaillans, il y en auroittrop, & dirent ceux des finances, qu'il valloit mieux que le Roy feist vne côposition pour la despence que or saict en Elandres, que plus proceder outre en cas criminel Ainsi le Roycreut conseil, & sutla composition de deux mil francs d'er, & donna le Roy congé pour celle sois aux gensd'armes: Et le Sire de Nourris qui seut que le Duc de Bourbon estoit à Paris, se partit de Clermont, & alla vers lay, & le accoplaignit foct an Duc dece qu'il luy auoit fait perdre celle belle journée de Plandres, Ne rous chaille, si dit le Duc de Bourbon, vous om ferez, & des autres, & icaunis bien Wesoin de vous, là où vous estes alle, & luy demanda le Duc, comme se portoit Beauuoifin, bien, Monseigneur, ce dist Nourrys, & îc vous ay acquis lix cens liures de rente qui ne vous a rien cousté, c'est à sçauoir. la Cherelle, & ay commence vn estang quine sera mye moins grand que Gouuleux, mak qu'il soit acheué. Si fur le pue moult ioyeux, & pria le Duc au Sire de Nourris qu'il s'en allast

allast battant en Bourbonnois, & qu'il amassastargent à desroy, car le Roy qui auoit fait tant de choses, esperoit à en faire de plus grandes. Si se partit le Sire de Nourris, vint en Bourbonnois en son office, & le Duc demeura à Paris, à la garde de la personne du Roy, comme il estoit commis.

Comment le Duc Philippes de Bourgongnéentrepristle passage à Angleterre.

#### CHAP. LIX.

Harles Roy de France, & Loys Duc d'Orleans, freres, qui estoient deux ieunes Princes en celuy temps, se donoient llesse & ioye de la victoire que contre Flamans orent euë, & en Paris la cité à l'Eglise Cathedralle, & au Palais à la Sain & Chappelle: pour icelle victoire le Roy & les Princes du Sang Royal, feirent oraisons à Dieu, offrandes & louanges aussi à Sain & Denis, où gisent les corps des tres chrestiens Roys de France. Et nonobstant ce que le Roy fust dejeune aage, luy & le bon aduls des Princes, les Seigneurs Ducs ses oncles, Berry, Bourgongne, & Bourbon, ofent ordonne ce sainct & meur conseil, tant en la Cour de Parlemet, comme les Officiers du Royau-

me, aussi és retormations, parquoy la chose publique estoit bien gouvernee: & aussi se contentoit moult de Dieu & des Seigneurs, de la paix que par sa grace leur auoitennoyée, veu que moyénant son avde estoiét dechassez comme tout hors du Royaume, les Anglois leurs ennemis anciens. Ét comme il apparut apres aux Estats qu'ils prinrentàmeur, leur sembloit que fortune leur fust comme mere, & douce en ses tours, & en celle prosperite la gloire de France se cotintl'espace de trois ans, où de toutes pais venoient à regarder la Majesté du Roy pour la renommée que par tout en voloit, comme pour venir à refuge & auoir secours de luy: Pareillement les constitutions Royallés, droicts & Ordonnances qui en son Parlement se plaidoient; lesquelles ils veoient volontiers, & se gouvernoient en leurs terres selon icelles : Et les Ambassadeurs qui ensemble venoient de maintes regions, pour le sens, preud'hommie, & honneur, qu'ils sçauoient au Duc Lòys de Bourbon, se tiroient tous vers luy, car il auoit l'administratió & la garde de la personne du Roy. lesquelles il faisoir expedier selon les faicts & briefs, & moult se contentoient de sa parolle. Duranticelle prosperité le Duc Philippes de Bourgongne ce vaillat Prince, qui

tant de belles choses entreprist, comme la bataille de Flandres, & le faict de l'Escluse, qui veoit le Roy de France son nepueu croistre & auoir aage d'homme, se recorda des conquestes passées & vaillances qu'ils eurent faices iadis les Roys de France, en soustenans leurs droicts: Et surce vn iour entre les autres à Paris, alla au Palais le Duc de Bourgongne, où il y auoit moult de Sei-gneurs qui estoient là, & commença à dire au Roy, Les Roys vos predecesseurs ont fait maintes belles choses, tant en accroissant le Royaume, qu'en gardant & deffendatleurs droits, Expource qu'en ce temps de paix que nous auons, vous & nous de vostre sang, pouuons faire amas de gens d'armes & prouissions, si que nul ne nous offence: dont dit le Roy au Duc de Bourgogne. Vous dictes bien, beau Oncle: mais pour quoy le dictes vous? Monseigneur, dict le Duc, ie le vous diray, Il me semble que cen'est point faict qui ne faict plus fort. Les Anglois ont guerroyé Monseigneur vostre Perelonguement & vous, & ne sont que passer souvent deça, &ne sont que peu de gés, laissons toutes ces petites entreprises, & en soit faicte une telle qu'il ensoit memoire perpetuelle: Vous estes leplus grand Roy qui viue, & qui auez plus degens, & me suis pensé maintes fois pourquoy nous ne faisons une emprise à passer en Angleterre, pour abatre le grand orgueil de ces Anglois, & pour cec y faire, Monseigneur, est mander tous vos vassaulx & subjects quí sont loyaux serviteurs, & aussi à vos alliez & pensionnaires, & premier le Comte de Hainault, le Duc de Iuilliers, & le Duc de Bretaigne qui a vne grande puissance, & vous viendra volontiers suiure, & vostre beau cousin Aime Comte de Sauoye fils au Comte Verd, & de la tœur au beau cousin le Duc de Bourbon, qui de lo yens eœur vous suiura, & ie me charge que dodas demi an, ie feray venir au port del'Escluse vaisseaux, pour passer dix mille homes d'ar mes: Mais, Monseigneur, vous mandez au hault Maistre de Prusse, qui bien est vostic allié, qui vous enuoye le nombre qu'il pour ra de vaisseaux, & iesçay bien qu'auec nous beau cousin de Hainault, & beau cousin de Bretaigne, ensemble la puissance de Fladres qui ne faudra point. Si fut ceste parolle du Duc de Bourgongne au Conseil du Roy, moult bien ouye & prisée en gens tous vaillans Cheualliers & preudhommes qui la estoient, & dirent tous en vne voix au Roy, Sire, veez cy vne haulte, tres honorable, & inste entreprise, & moult vaillante (comme vous a dit Monfeigneur de Bourgonguej &

qu'à l'aide de vous, se peut mieux faire par luy que par nul autre : car il est vn hault & puissant Prince, & est grand Seigneur sur la merenla Prounce de Flandres: & dict le Comte de Tăcaruille (auquel il parla apres) qui luy sembloit, que le Roy & le Duc de Bourgongne esseussent insques à huict Cheualliers pour mettre ceste besongne en bonne ordonnance, & qu'elle fust executée, & qu'on amassast toutes les finances du Royaume pour conduire à effect, qui estoit vn des plus forts poincts de la besongne, & feussent mis en mains seures, que point ne feussent despendues sinon à celle armée: Et outre fut dict quele Roy mandast par tout pays, quiconques en armes en cellui voya-gele voudroit seruir & prendre ses souldes, seretitast vers luy à l'Escluse, & on le côtenteroit plainement, car il voudroit que par tout on sçeust que c'estoit pour passer & coquester Angleterre. Et prist le Roy de Franceterme de huict mois, & quetous ceux de son mandemet se troquassent vers luy à l'Escluse comme il estoit ordonné: & dirent les Cheualliers au Dnc de Bourgongne qu'il se retitast vers son pays, pour assembler les nauires qui estort le plus sort, qui respondit au Roy en conseil, que bien se faisoit sort du nauire, & d'vne grande partie de gens, & vous

Histoire de la vie de Lo 220 Sire & les autres qui cy demeut diligence chacun felon fon faid, nomme on soit en poinct, car p de vaisseaux ne demeurera mye voyagenes'accomplisse. Ainsi fut ent l'aller pour conquester Anglererre, & p outre, & se partit le Duc Philippe de Be gongne pour aller en Flandres, & le Duc Berry & de Bourbon demeurerent ver Roy, pour mettre le remenant en orde nance: ensemble les huict Cheualliers en conseil pour ce faict estoient esseuz en celuy conseil auoit esté dict que le D de Berry auroit le gouvernemét du Roy me durat le voyage, lequel dict qu'il n'eft mie bien content du Royaume, & que c tes il iroit auecle Roy à sa puissance jusq à l'Escluse, en esperance d'aller en Ang terre. Le Duc de Bourbon qui estoit el ualeureux,& qui de loing pensoit à ses sai manda au Sieur de Nourris ( que grand ment gouvernoit ses besongnes) qu'il me toutes ses finances ensemble: & outre qu les feist amener pour sa garnisõ à Paris, de cens tonneaux de vin, & deux mille lards la forest de Troncay, & que toute ceste pr uisson sut menée à Clermot en Beauvois où il prendroit les bleds pour faire ses pro sions, & autres deux cens tonneaux de vi

&toute ceste ordonnance manda le Sieur de Bourbon au Sieur de Nourris, qu'il feist par maniere que les prouisions du Duc de Bourbon seurent les plus belles qu'on peust veoir.

Comment le passage d'Angleterre fut rompu ; & comment le Duc de Bretaigne traicla partir les Anglois de Bourbonnois.

CHAP. LX.

Ourant l'an mil trois cens quatre vingt quatre, le Roy de Fráce qui estoit ieune & fort, & entallenté de faire chose qui fult de renommée, auoit ja faict ion mandement des Seigneurs sus desnomez, & à tous autres de guerre notifié sa iournée, pour mouuoira passer en Angleterre pource partitde Paris en noble appareil, & s'en alla à l'Escluse par mer, en attendant ses gens. Or viotle temps que le Roy auoit made, & n'estoit mie de bone heure, qui volotiers ne tira vers l'Escluse, en espoir de nager par met en Angleterre, & si vindrent en ce madement vassaulx, nobles hommes, & alliez, tant que le Roy eust en sa copagnie bien vingt-deux mille harnois de iabes, & huich mille homes detraict, &le vaillat Duc Philippe de Bourgongne Cóte de Fládres & d'Artois, qui n'auoit pas dormy, auoit bien assemblé 1600. gros vaisseaux tous à voilles, dot il y auoit

bien huick cens nefs à caige à deux voilles, & tous les autres vaisseaux gallées & bens passageurs, & disoit-on par tout qu'on n'auoit veu nuls estores en mer pour vn Prince, plus bel, ne plus grande armée depuis Troye la grande : Et seurent les vaisseaux departis à vn chacun Seigneur, & fut dict que le Duc de Bourbon seroit aduantgarde en celle armée, & luy. deliura on ses vaisseaux, car il auoir belle compagnie de Cheualliers, Escuyers, & d'autres gensd'armes qui volontiers le servoient, & le suivoient pour son bon nom. Les Cheualliers qui communement l'auoient seruy en ses voyages, & y estoit Messire Guichard Daulphin, le Sire de la Tour, Messire Hugues Seigneur de Chastelmorant, & Messire lean son fils, le Pennon du Sire Saince Priet, Messire Blain Loup Mareschal de Bourgongne, & Birberis, Messire Guillaume Garet, Messire Iean de Saince Priet, dict le petit Marefchal, Messire le Barrois, Messire Ican de Bonnebault, Messire Gaulcher de Passac, Messire l'Hermite de la Faye, Messire Rebert Damas portant la banniere, Berthier de Nasselles, Phillebert Berault, Guicharth Brun, Baudequin de Versa, Michaille, Guyó Gouffier, & entre autres auoit esté dia

quele Due de Berry, & nourgongne se prédroient garde du Roy, & le gouverneroient, pource que le Duc de Bourbon estoit commis à conduire l'aduantgarde, nonobstant que le Due de Berry fut ordonné à gouuerner le Royaume, lequelne voulut point demeurer. Et au haure de l'Escluse ou port, estoit bel à veoir l'armée du Roy flottant sur lamer, & les garnisons de dedans que les Seigneurs y orent faict mertre. Et en tant que les patrons, & administrateurs de mer, se exploitioient à dresser les gardes, & leuer voilles, pour singler en mer à passer oultre, londemain fur denoncé au Roy que les Anglois qui œuurent toussours de grandes malices, & bien estoient certains du pasage que le Roy vouloit saire, pour le destourber vindrent passerpat deça au pays de Flandres à Bourbourg, qui pour conseil d'aucus qui onques n'aymoient le Royaume. Et pource fut grand bruit à l'Esclute entre les sieurs, disans: Que irons nous faire en Angleterre, veez cy nos ennemis qui sont deça, voulons nous aller conquester le Royaume d'Angleterre & perdre le nostre, dirent aucuns qui mie n'auoient vouloir de passer oultre. Et de cella vint la rumeur si grande entre les Seigneurs, que l'armee en fut rompue, & fut deliberé de licentier les vassaux, & d'aller par terre, où estoient les Anglois, au val de Cassel, ou ils auoi ent pris deux villes, l'vne appellée Bourbourg, & vne autre. Si tirerent vne grande partie des gensd'armes du Roy icelle part, & autres qui s'en allerent mal contens, & cheuauchale Roy deuant Bourbourg, si le sit assieger tout autour de ses gens, & dedans Bourbourg estoient d'Anglois mille hommes d'armes, & mille Archers, l & estoit vne partie de Bourbourg close de pallis: maisily avoit fossez plains d'eaue. Et estant le Roy à son siege deuant Bourbourg, aucuns de ses Capitaines fournis degens ensemble de ceux au duc de Bourgongne, & de sourbon, iusques à deux mille combatans, si partifent du logis, & allerent deuant la ville au pallus, par maniere d'assaillir, pour veoir que feroient ceux de dedans, &le Seigneur de la Trimouille, fut celluy qui premier entra es fossez, le pennon du Duc de Bourgongne apres, & celluy du Duc de Bourbon, & autres gens saillans des fossez, qu'ils firent moult de belles armes au pallis, & en combattant aux palls, fut ietté le feu dedans la ville de Bourbourg, qui estoit couuerte de paille, & estoit le feu si horrible qu'il ardoit tant que les Anglois demandoient traictis, & ne

requeroient que le Duc de Bretagne, ou le Roy, qui ce sçeust, pria au Duc de Bretagne, qu'il allast parler à eux. Dequoy le Duc Breton dict au Roy. Sire ieneme irois iamais mettre en celle aduenture, si vous ne faictes tout retraire. Et adonc le Roy enuoya retraire ceux qui auoiét ia abbatu grade partie des pallis, & bien estoit arle la moitié de la ville, Sialla le Duc de Bretagne, & traicta queles Angloiss'en allassent fiacs & & quictes, quela ville sur au Roy pri estoit arse: Et ce le Duc rapporta au Roy, dequoy les Duc de Bourgongne & de Boubon, dirent au Duc de Bretaigne. Pourquoy leur donnera Monseigneur le Roy congé d'eux en aller francs, la ville est ia demie conquise qui est arle, & n'ont les Anglois nuls viures, Responditle Duc de Bretagne au Roy: Monseigneurils ont encores vn quartier. de la ville, où ils ont recueilly leurs viures, & auant que les ayez pris, vous y aurez vno grande perte qui moult vous sera dommageable, & ils m'ont promis de s'en aller sans guerroyer: Ainsi fut escouté le Duc de Bretagne, lequel fit tant que les Anglois se partirent de Bourbourg, qui fut grande perte au Roy qui maintes sois a este ramentue.

Comment par le conseil du Duc de Bourbon, deux Choualiers furent: enuoyez deuant en Espagne, pour ayder au Roy Henry, de sa guerre.

#### CHAP. LXI.

Es hauts Barons, le Comte de Hainault Dostrenant, puc de Hollandes, & Seigneur de Zelandes: Aussi les Seigneurs: de Brant, de Lorrayne, de Bar, de Iuilliers, Breragne, & le Comte de Sauoye, qui tous auoient faict grandes missions pour accompagner, & seruir le Roy de France en celle armee à passer en Angleterre, pour la conquerre, quand veirent que fut rompue, prindrent congé de luy, & s'en tournerent en leurs contrees, & le Roy demeura cacores en Flandres auec ses Oncles, les Dues de Berry, de Bourgongne, & de Bourbon. Et en tant comme le Roy y estoit, vint aluy à Bourbourg l'Archediacre de Cordone, de par le Roy Henry d'Espagne, priant l'Archedia cre, au Roy de France, que au Roy Henry son Seigneur voulsist enuoyet deux mil hommes d'armes, payez pour deux mois, iusques au nombre de deux mille francs, & que de ce ne luy vou suffift faillir, car illuy en sçauroit grand gré. Et eux venus

par deuers luy, les contenteroit de leur vonuë, 2 renuoyroit l'argent au Roy de France, où il luy plairoit: Ét outre diet l'Archediacre, qu'a plus grand besoing ne pourtoit ayder leRoyede France au Royed'Efpagne qui estoit son allie. Car le Roy de Portugal anoit en dessa pour luy vne grosse iournée sur les Espagnols, & choit acertainele Roy d'Espagne, que pour la gloine d'icelle victoire, que le Roy de Portugal le donoit: il faitoit venir l'Armee d'Angleterre, pour plus fouller Espagne: Exsurtous requéroit l'Archediacre, an Roy de France, que le Duc de Bourbon qui auoit eu conseil auec fos Chenaliers, feist dire que ceste armee, il ne pourroit fournit à si peu d'argent, & les raisons pourquoy: car deux mille hommes d'armes payez pour deux mois montent quatre mille francs, & dix mil francs qu'il faut liurer aux autres Capitaines & alliez, & par aiufi dict le Duc de nourbon au Roy. Monseigneur, aduisez deux vaitsans Cheualiers, & que chaeun meine mille hommes d'armes, qui seront de moindre despense que moy, pourtant ie ne renonce mie, que ie n'y aille à mes frais, cousts, & despons, cat l'ayme mieux despendre le miena mon honneur, que prendre charge que iene peusse porter. Et à ce dict le Roy,

Beaux oncles, que vous semble que soyent les deux Capitaines pour y enuoyer? Monseigneur, dict le puc, iene sçay, car vous en auez fosson de vaillans & de bons (desquels nomma le Duc de Bourbon plusieurs) maisMonsieur (entre les autres) vous en auca icy deux moult entreprenans, & qui hien vous ont seruy en tous vos affaires, l'vn est Messire Guillaume de Neullach, & l'autre, Messire Gauchier de Passac, & sont seruiteurs de messeigneurs vos deux onoles, Pasfac à Monsieur de Berry, & Neullach a Monsieur de Bourgongne, & sont Chevalliers qui feront loyaument ce que leur commá! derez, car ils ont esté en mon service, ou ie les ay hantez, & m'ont bien seroy. Et me semble Monseigneur, que les gens que vous enuoyerez en armes en Espagne, & mesmement les Capitaines, soient des pays & hostels de Messeigneurs vos oncles qui est vne belle chose, afin que le Roy d'Espagne veoye que luy vouliez bien faire. Et aussi Moscigneurie vous prie qu'il vous plasse que ieleur baille deux bons Gentils hommes, des miens afin que si i'allois par delà que ie les y trouuasse, nonobstant que le sea bien que de bon cœur les deux Cheualliers me seruiroient. Et lors dict le pue de nourgongne, Monseigneur, beau cousin de Bourbos

àbien pele & aduilé à ceste besongne à vostretres grand honneur, & en sommes trescontens beaufrere de Berry, & moy. Alors feuret appellez Messire Guillaume de Neullach, & Messire Guichard de Passac qui en prindret la charge, par le comandement du Roy qui leur dit, Bel oncle de Bourbo acecy aduite pour la valleur qui est en vous : Adoc dirent les Cheualliers au Roy, Sire nous ne somes mie dignes de si grande charge:mais nous sommes prosts de vous obeir, & le Roy leur dict, Allez vers beau cousin de Bourbo, &il vous dira la chose est ordonée, lesquels y alleret & luy dirent: Tres-hault & puissant Prince. Nous vous remercions humblemet de l'honneur que vous nous faictes, vous nous baillez l'emprise qui estoit ordonnée pour vous qui estes yn tel prince, que chacu fçait, & qui est trop grade entreprise à si pauures gens que nous sommes, & grade chose est a deux Cheualiers mener deux mille homes d'armes si loing come Espagne, ouil y a deux mois dechemin si par vostrebo coleil, & confort n'estoit, en nous donnant de vos pays cinq cens hommes d'armes auec aucuns de ceux de vostrehostel, qui nous seroit honneur, & grande renommee pour vous, Si respondit le Duc de Bourbon aux Cheualiers, Ie le feray tres volontiers, & par aduanture yous me verrez bien bref,

Comme le Duc de Bourbon, alla en Espagne lassconde fois.

pagnons de Bourbonnois.

#### CHAP. LXII.

Essire Guillaume de Neullach, & son Compagnon, leurs gend'armes, en semble ceux de Bourbonnois, ne pouvoient mie estre en Auigno, que nouvelles vindret au Roy de Frace, comme la Magnye d'Angleterre s'en passoit en Espagne, dont estoit

Ductroisiesme de Bourbon. chef, le puè de Lanclastre: Sifut le Duc de Bourbon moult troublé, surce qu'il deuoit faire, & delibera qu'il iroit en Espagne. Si prist congé du Roy, pour s'en aller en Bourbonnois pour accueillir ges, & faire son chemin: & manda par tout en Beauuoisin & allieurs, que quiconque le vouldroit feruir si le suyuist: & vindrent plusieurs à son madement pour le bien qu'ils sçauoient en luy, & melmes les plus de gens de l'hottel du Roy alloient à luy. Et se partit le Duc lors de Paris, & s'en vint en son Duche de Bourbonnois, & toute grande gens, où il trouua le sire de Noutrys qui luy auoit amasséigrandes finances pour faire le voyage: Et le Roy mesmes paya pour trois mois les gens de son hostel qui estoient bien six cens Gentils ho mes. Et tat que le duc de Bourbonnois, estat en Bourbonnois, trouua tant de gés du Roy comme de Berry (outre les siens) bien deux cens nobles hommes. Et se meit le puc au chemin pour attendre les autres: Mais de tout pays qu'ils ouyrent direle ouc de Bourbonnois s'en va en Espagne, chacun tiroit àpres luy, tellement que auant qu'il fut à Na. uarre, il ot bien trois cens Gentils hommes Cheualiers, & Escuyers. Et luy estat en Na-

uarre ouyt dire que le Duc de Lanclastre auccées Anglois, & grandfoison de Porqu-

Histoire de la vie de Loys 242 gallois audient affiege surgues en E qui estoit ville du Roy Henry. Linicux Cheualliers, Messire Guillaume de Neullach, & Messire Guichard de Passac, que le RoydeFrance auoit enuoyé deuant (qui s'estoiet logez à S. pominique de la Caussade) aprindrent certaines nouuelles, comme le Duc de Bourbon venoit en Espagne, dont ils s'essouyrent moult, & manderent le Duc deBoutbo qu'il le hastast: si fut à eux dedas troisiours, & le Duc venu feit on grad ioye, -& aduila l'on qu'estoit de faire: & dirent au Ducles: Cheualiers. Monseigneur, Veez cy -liAmbissade de surgues qui dict que les Anglaisbut afficge la ville, & diset qu'il y a force mortalité entre eux, aduisez qu'il est de faire: Adoc respodit le pue de Bourbon, puis qu'ils se meuret il est bon que nous leurs aydios, & en plus faire mourir, & me semble que le plus bref est le meilleur, car ils n'ont point de retrai de d'icy en Portugal, ou il y a logue voye. Si fut moult aggreable ceste parolle, & à tous ceux du coseil du Duc de sourbo, qui dict outre: Allos d'icy à l'Hospital la Royne dont il n'y a que trois lieues iusques à Burgues,&enuoyos gésd'armes, alçauoir comét Anglois sont logez, si que demain à l'aube du iour nous allios ferir parmy eux: Et dit chacu que c'effoit bie pris, & qu'o ne pouoit mieux.

Ductroisiesme de Bourbon. 243 Comment le Duc de Lançlastre se leua du siege de Burgues en Espagne, & que le Duc de Bourbon le suiuist en Portugal, ou ils ne voulut consentir autraictis du Duc d'Espagne auec les Anglois.

### CHAP. LXIII.

E Duc Lanclastre qui tenoit la ville de Burgues assiegée, ne s'en contentoit qu'il ne la pouuoit auoir, & estoit fort trouble de la mortalité qui couroit en son ost, mais plus desesperoit de ce que le Duc de Bourbos'estoit logé aupres de luy à crois lieues à grande puissance, pource ne veut mieattendre que le puc de Bourbon vinst sur luy, mais luy & ses Anglois, qui sceurent toutel'armee Françoile, estre logee à l'Hofpital, se deslogerent celuy soir apres minult, & cheuaucherent bien douze lieues d'Espagne, iusques à vne ville appellee Medine de Campe, & l'endemain à sain & More, puis passerent la Riviere' & allerent à Chastel Rhodigue, qui est en Portugal, & le Duc de Lanclastre, & ses Anglois estans à Portugal cuydoient estre asseurez, mais le Duc de sourbon qui moult auoit le cœur à la besongne, alloit de tout ses gens nuict & iour apres, & tandis qu'il paruinst à Saince More yn iour apres eux,

244 & là feit vue ordonnance à passer la riulete, qui despart Espagne & Portugal, à poursuiure les Anglois. Que le Cheualier de la lén et-te, estoit vn vaillant home, & mille hommes d'armes, iroient pour aller cheuaucher & ferir parmy, si les Anglois estoient en desroy. Ainsi fut faict, & à vneaulbe du iour, fefirent François & Espagnols en leurs logis, & y ot bien pris mille Anglois, & tuez grand foison: & aussi saicte leur course, se remahirent deçàla riviere, où ils admenerent en l'ost de bons prisonniers. Le Roy de Portugal qui sceut ceste desconfiture, assembla grands gens, bien trois mille hommes d'ar-mes pour ayder aux Anglois, qui estoient de son party: car il auoit espouse la fille du Duc de Lanclastre. Et lors les puissances des deux osts François & Espagnols d'une part, & Anglois, Espagnols & Portugais d'autre, où il n'y auoit qu'vne riuiere entredeux, furent portees nouvelles aux Princes, tant au Duc de Bourbon, qu'au Roy de Portugal, & an ouc de Lanclastre, que le Roy Henry d'Espagneestoit passé de ceste vie, & auoit laisse vn fils appelle nom Iea son successeur, Et par aucuns iours, estant les vos contre les autres fot parlé de traicter, quivint des Anglois, que le Roy de Portugal presenta. Cest

asçanoir qui luy sembloit, que si Dom lean

Infant d'Espaigne nouvel Roy, avoit espouse la seconde fille du Duc de Lanclastre (laquelle estoit là) & desia il avoit espousé sa sœur, que à son aduis, il n'auroit iamais guerreentre Espagne & Portugal, & seroit comme freres, & aussi qu'au moyen de ce mariage le Roy d'Angleterre ne leur mouveroit plus guerre. Et vouluret ces Seigneurs chargerle Duc de Bourbon, de faire ce traicté, qui dit qu'il ne le feroit point pour les raisons qui s'ensuivent. Premierement pource que le Roy d'Espagne, est allié au Roy de France, de foy & deserment, & maintenant que le Roy d'Espagne s'allie par mariage, qui est alliance charnelle, ie ne sçaurois regarder lemoyen, que le Roy d'Espaigne ne fit faute ou à l'vn ou à l'antre, & pour ceste cause is nem'e veux entremettre. Et dict le Due de Bourbon, à Dom Ican nounel Roy d'Espagne, fils de feu Henry (que les Espagnols auoient faict venir.) Sire, aduilez bien que vous ferez, car vous estes allié au plus grand Roy qui viue, & qui bien l'a monstre au feu Roy vostre pere & à vous, & ie prens congé de vous & m'en vois deuers luy. Dequoy le Roy d'Espagnemeit grand peine à le retenir, mais il ne voulut plus demeurer. Et se partit le Duc de Bourbo du Royaume d'Espagneauec sept cens hommes d'armes, &

246 Histoire de la vie de Loys

passa par celluy de Nauarre, Charles lequel il deuoit mener en Frace deuers le Roy,& au partir d'Esp, comada à Messire Guillaume de Neullach & à Passac, que eux & les leurs passassent les monts de Ronueaux, & allassent à Ortais deuers le Comte Phebus de Foix, & là me attendez, car i y seray prochainement, & ferons quelque chose digne de memoire à nostre retour, si luy respondirent les Cheualliers: Monseigneur volontiers, mais il nous conuient vn peu dilayer tant que nous ayons receu la paye de la reste de deux mois que le Roy d'Espagne nous doit : si demeurerent les Cheualiers, & leurs gens en Biscaye pres do Nadres sur les ennemis. Et le Duc de Bourbon entra en Nauarre, & alla à Pampeluno où le Roy & luy parlerent de leurs affaires, & là ot nouuelles le Duc du traicté faict entre le Roy, Dom Iean d'Espagne, & les Anglois, par le moyen du Roy de Portugal,

Comme le Comte Phebus de Foixfestoya le Duc de Bourbon en sa ville d'Ortais, lequel s'en retournoit d'Espagne.

CHAP. LXIIII.

E Duc de Bourbon estant en Nauarre, Lese pensa qu'il ot moult despendu au voyage d'Espagne, & guieres n'auoit ex-ploictéainsi qu'il cust bien voulu: si aduisa qu'il auoit notable compagnie de gens d'armes, & esperoit de non perdre temps, mais s'employer à quelque faict honorable sur les ennemis du Roy de France son souuerain Seigneur. Et pource faire, & que les gensd'armes ne le laissassent, il enuoya Messire lean de Chastelmorant à Ottais au Comte de Foix luy prier qu'il luy voulsist prester quinze mille escus, & estoit l'intention du puc de sourbon, guerroyer en l'Isse de Madoch, entredeux mers, assez pres de Bordeaux, aucc les gens qu'il avoit, & aussi de ceux qui estoient demeurez en Espagne qui ledeuoyens suyure, lesquels il attendoit, & afin qu'il attendit clairement, à l'heure que le puc de Bourbo se partist de S. More en Espagne, le puode Lanclastre, & ses Anglois s'estoient partis pour faire leur voyage en Angleterre. & bieny parut, car le Duc de Bourbo en emmena aucunes des Dames qui

Q iiij

248

estoient auec la Duchesse, lesquelles se cofierent en l'honneur du Duc de Bourbon, & se rendirent à luy, pour le grand bien dot ils le sçauoiet plain, si feurent marices despuis richement à des vaillans Cheualliers, au Royaume de France: c'est assauoir Dame Isabel de Ferrieres, que le Duc donna pour féme à Messire Regnault de Roye, & autres qu'il maria haultemet. Messire I ean de Cha stelmorat,& Messire le Barrois qui estoient à Ortais, auec le Comte Phebus pour requerir au nom du Duc de Bourboleur Seigneur, celluy prest, leur respondit, qu'il luste, roit tres volotiers, & tout ce qu'il vouldroit: Si tournerét les Cheualliers, le Barrois, & Chastelmorant arrieres à leur Seigneur le Duc de Bourbon, qui s'estoit party de Nauarre, & luy rapporterent co-quele Comto Phebus leur auoit dict, & que luy, & ce qu'il avoit estoitbien à son comandement, qui flit moult lié, & ioyeux,& schafta fort à venir o Ortais, & Dieu sçait quelle contre luy seil Phebus le Comte de Foix; lequel deffraya en sa ville d'Orrays de toute despésele Duc de Bourbon, & toute la Cour, liuit iours qu'il y demeura: Dont le Duode Bourhois mercia, & del'argent qu'il luy aupit prefic Siluy dictle Core de Foix que co scoum plus grad chose pour luy vouldcoit faire,

Duc troisiesme de Bourbon. entant que le Duc de Bourbon estoit à Ortays, mourut vn de fes Chambellans Cheualier, le Sire de Changy, qui là gistaux Freres Mineurs. Le Comte de Phebus qui és parties de Guyenne auoit aucunes terres pour recommandées, sçauoit que les Capitaines François qui se repartiroient d'Espagne, se doutoit que par icelles ne passassent, en les degastant, pource prioit cherement au Duc de Bourbo qu'il luy pleust enuoyer Chastelmorant & le Barrois deuers les Capitaines, iusques au pied de Ronceuaux, en l'hostel du Seigneur de la Saigne, pour les destourber qu'ils n'entrassent point en la terre de Gollane de Mauleon, qui estoient en sa garde: car le Comte Phebus auoit senty qu'ils vouloient venir là pour les ranconner. Si luy octroya le Duc de Bourbon que aucuns de ses Chevalliers iroient aux Capitaines, & commanda à Chastelmorant & au Barrois qu'ils y allassent, lesquels diret au Duc qu'il leur sembloit que le Comte Phebus leur deust hailler l'vn de ses Gentilshommes pour luy rapporter la diligence qu'ils auroient faicte : si leur bailla le Comte pour ce faire, & estre auec eux Heliot de Comppeines, vn des beaux Escuyers de Galcongne, & parrirent les Chevalliers, & trouverent que dessa estoient passés les Ca-

Histoire de la vie de Loys 250 pitaines à quatre cens hommes d'armes deça Ronceuaux, qui plus ne vouloient attendre leur payement d'Espagne, mais desiroient d'eux en retourner en leurs maisons. si en amenerent les Cheualiers au Duc de Bourbon les quatre cens hommes d'armes, & dirent aux Capitaines Messire Guillaume de Neullach, & Messire Gaulcher Passace que le Duc de Bourbon leur prioit qu'ils ne voullissent entrer en la terre de Solle, ne de Mauleon, lesquels obeyrent à son mandement, & feurent moult liez le Duc & le Cote Phebus, de ceux qui luy estoient venus, & donnale Comte à chacun vn bel courfier pour la diligence qu'ils avoient faicte.

Comme le Duc de Bourbon alla guerroyer en Bordelois, par l'aduis du Comte Phebus, & qu'il feist.

## CHAP. LXV.

Vandle Duc Loys de Bourbon & ses gens auec luy sut moult aise, si regarda que trop auoit seiourné, & pource vn iour pristà direau Comte de Foix, Beau cousin, puisque nos gens sont venus, ie n'attendray plus que ie ne face quelque chose, & me voudrois bien employer par vostre boncofeil, & secrettement, caree que vous me direz ne fera ja reuelé, pource que vous estes trop sur la frontiere: Lors diet le Comre Phebus, Monseigneur, quand vous parcirez d'icy, ie vous conseille que vous en alliez en Bourdelois, en une villeappellée Brasempoing, qui est vne ville où il foisonne villains, & n'ont cure de garnison : mais se gouternent tous par eux, & les trouverrez hardis villains, & une partie de la ville est close de palliz, & croy qu'ils ne se pourront tenir contre vous, & en allant là crouverrez vne forte maison qui est de Perrot le Bernois, laquelle a bien coufte à faire quinze mille francs de la finance qu'il conquist à Chali lusser, & m'est aduis il la maison faisiczardoir, que de nesseroit pas mal, & vous dis plus, quien prenant celle ville de Brassem: poing vous conquesterez le Seigneut de Lesteur, qui la tient du Roy d'Angleterre: Ainsi se partit le Duc de Bourbon du Come te Phebus, & auec sa compagnie s'en alla en la maison de Perrot le Bernois Anglois, laquelle il feist ardoir & degaster tous les iar-. dins, & fut apauury Perrot à celle heure de tout ce qu'auoit amasse pille & robbe en son temps, & de là s'en allale Duc de Bous bon auec la copagnie deuant Brassempoing, & feist parler à ceux de la ville d'eux rendre,

lesquels parlerent moult orgueillensement & dirent qu'ils estaient bons Anglois, & viais Anglois mourroiet. Adonc commen çale Duc de Bourbon l'assault, & lors gens d'armes se meirent à pied, & de tous coste tant des gésau Duc de Bourbon, que ceut qui repairoient d'Espagne, fut commend aspre & fort, & gensd'armes à entrer és foil sex & comprepalits, & villains à eux de sendre vigouseusement , & tant s'efforce l'assault que François arracherent les palis & le premier que leans entra fut le Seigness dela Racheguyon, & fut vn cry que cout de la ville l'audient occis, & inconsinent François oyansociery, le Barrois, Chaftel morant qui porroit le Pennon, le houter uni ens, & apres eux ceux del hostel de Messe Blain Loup, Blirberis freres, le pesic Maesie chalilo Sire de Chiram, Meffire Robert Da mas, Meffice Guillaume Garet, Berrin Durel, Philippes Berault, Guichart le Brun, nathdequin de Verie, & coux du retour d'Espagne, Mestire Guillaume de Neullac, Mestir re Gaultier de Paffae, à toute leur brigade, qui mienx mieux entrerent dedans à foren soquandils y feurent, ils occirent meulent ceux de la ville, & les autres feuscas milas niers, & Rocheguyon, n'ornui mal: & aint la ville de Brassempoing printe; la feiff te

Due de sourbon rafer pour la male renommée qu'elle avoit. De ce lieus en sira le puc desourbon deuant da ville Destur, qui fut mile de bel assault à sa venue, tont l'assaillitpaigrement, & quarante combatans delans, & celle nuict's'y logea, carle Soigneur le Lesturestoit party de la pour aller à sortaux querir secours cotre le Duc de Boutjan, & lendemain s'esiourna le Duc aupres cLestur, & manda son estendard par toute acontree du Sire de Lestur, où ses gensarfirent villages, bordes & mailons, tant que jen ny demeura à ardoir, & s'en repairepot à leur Maistre : Et de Lestor partitle Duc de Bourbon, & alla deuant vne ville quel'on nommoit Ayennal, assise en Mapiz, qui auoit esté du Roy de France, de la senechaussee de Thoulouze: mais le Seiment de Lestur la tenoit en subjection, & in grand pastys: pourquoy il failloit que xux d'Ayennal tinssent son party, & des qu'ils veirent François venir deuant eux, ils crendirent au Duc de Bourbon, luy priant Ju'il voulsif mettre gatuilon en la ville, ouples garder du Seigneur de Lossur, & ls luy scroient vrays obeyssans, & at Roy le France: car ils estoient depar droict de la sencichausse de Thoulouze: & àvne aure rillopres de là, appelle e Moteruch, enugya

le Duc de se gens, laquelle luy seit obeysfance comme Hayannal, & meist le Dus garnison de ses gens aux deux villes, tant que Messire Iea Dazay Seneschal de Thoulouze, y eust enuoyé gens à les garder pour le Roy. Ainsi le Duc de Bourbon en s'en retournant d'Espagne gasta deux villes du Roy d'Angleterre en Bourdelois, & deux autres qu'il y gaigna, qui depuis se sontes nuès bonnes Françoises.

Comme le Roy de France alla en Allemagne guerroyer le Duc de Iuilliers, & que le Duc de Bourbon ot le chastel de Dul par le moyen d'unglest valles d'Eschançounsere.

## CHAP. LXVI.

Leust paracheue ce qu'il auoit em pris, & la n'auoit plus que faire, manda deux de se Cheualliers au Roy de Nauarre, comme i se partoit de Bourdelois, & le trouuerroit Tholouze, ainsi comme eux deux l'auoien entrepris. Si partit de Pampelune le Roy de Nauarre, & vint où estoit le Duc de Bourbon à Thoulouze, & tous deux s'acte

minerent & allerent à Paris vers le Roy de France, qui feit grad chere au Duc de Bour

bon, pour la conqueste qu'il ot faicte en Bourdelois, & receut le Roy de Nauarreen sagrace, & le retint de son conseil à la priere du Duc de Bourbon, pource que le Roy d'Espagne Henry dernier trespasse, l'en auoit requis pieça, qui auoit la sœur espousee: Et plus dit le Roy au Duc de Bourbon, Beau oncle, ie suis moult lié de vostre venüe, vous estes venus bien à poinct. Car les Ducs de Guerles & de Iuilliers Allemas, nous ont deffiez à la guise d'Allemagne, qui sembloient estre nos alliez, & auons esperance que beaux oncles de Berry & nous les irons veoir, & y serez, qui estes bien desse ré en la compagnie. Ainsi fut entrepris le voyage d'Allemagne, l'an mil trois cens quatre vingt huict, par le Roy de France, où il mena six mille hommes d'armes, & sordonna que le Duc de Bourbon feroit en le Roy par les journées, tant qu'il entra en Allemagne à grosse puissance, & cheuaucha deuant Iuilliers, où il meist le fiege, & feurent enuoyez les courreurs par la contrée, pour proyer comme il est de constume, & le Duc de Bourbon qui faisoit l'aduantgarde veit vng moult bel chastel aupres de luy, qui seoit en hault, qu'on appelloit Duo,

Histoire de la vie de Loys 🦽 256 duquel les nobles habitans de leans portent les armes pucelles d'or & de gueulles, dont les Roys d'Arragon anciennem et partirent delà, & sembloit au Duc que le chastel seroit assez dommage à ceux de luilliers au-Duc & à ses vassaulx, & en ce penser où ke Duc de Bourbon estoit, vn subtil varlet Allemant de son Eschançonnerie, qui l'aucit ferny longuement, vint à luy & luy dict Monseigneur, ie suis de ce pays, bien votis en pouuez fier en moy, i ayme vostre hottel: carie y ay este longuement nourry, & mi-uez faict moult de biens, faictes moy bailler iusques à seize compagnons, & ie me inju embuscher, si qu'il ne pourra que nous se facions quelque mal à ceux qui entreront dedans le chasteloù ils ystront; Et en cores dict le varlet au Duc: Moscigneur, si ie very mon poinct, ie prendray trois ou quatre de mes compagnons Allemans, & irons à la porte du chastel de Dul, que vous veez, & diros que le Duc de Iuilliers nous y enuoye pour estre auce eux en la garnison, & pour garder la place encontre les François qui sont au pays : Si dict chacun en l'hostel du Duc de Bourbon, que c'estoit bonne subtilité de guerre, veu que ce temps là tour home estoit vestu selon l'Allemant. Et adone

le Duc dict au varlet qu'il se tinst seur de sa

vie

vie bié auoir assignée, s'il faisoit cela, lequel varlet & fee compagnons Allemans fo partirent du logis du Duc de Bourbon, & vindrent denam Dul auant vne heure du iour, lesqueulx appellerent le Capitaine, disant que le Duc de Inilliers leur Seigneur les ennoyoir pour estre en la place auec luy en garnison : si le crout le Capitains pour la langue qu'ils parloient, descendirdu chastel, vint à eux, & les mena dedans, pour la creance qu'ils luy asseurerent deson Seigneur: Et quand ils se veirent plus. forts que le Capitaine, ils le printent & l'em prisonnerent, & celle nuict feirent bonne garde: & le Duc de Iuilliers qui sçauoit comme François alloient souvent veoir son chastel de Dul, pource que mieux sut garde la nuice, enuoya huict Gentilshommes, lesquels vindrent la au matin, & cux cuydans trouuer le Capitaine qu'ils cognoissoient, trouverent les serviteurs du Duc de Bourbon, quiau chastelles menerent, & les detindrent prisonniers, & au matin descendit du chastel de Dul le varlet d'Eschançonnetic, & wint au Duc de Bourbon son Maistre, uy dire commoil auoit œuuré, & que le chastel de Dul estoit sien, sien sut moult ioyeux le Duc, & y enuoya gens pour le garder : Et le Roy qui deuant Iuilliers estoit

auecle Duc de Berry, s'esiouyrent fort de la prise du chastel de Dul, & le Duc de Iuilliers en suttriste & dolent, & non sans cause, car c'estoit le maistre chastel de son pays, & se donnoit paour que pour celluy chastel sa ville de Iuilliers qui estoit forte & belle, ne fust en doute d'estre perdue par la longue demeure que le Roy seroit en celles marches, si comme il esperoit. Apres ce que le Duc de Bourbon ot Dul à sa main, vint au Roy & au Duc de Berry en leurs tentes (qui estoient deuant Iuilliers) vn Cheuallier : & dict au Roy. Sire, le Duc vostre ennemy est en sa ville de Iuilliers, si sçachez qu'il voudra faire: si fut coclud qu'on y envoyeroit deux Heraults, pour sçauoir qu'il voudroit dire. Si luy dirent les Heraults qu'il feist obeyssance au Roy de France, si demeura à celuy iour sans auoirresponce, & lendemain dict qu'il ne pouvoit faire traicté, sans le Duc de Gueldres, ne le Duc de Gueldres sans luy, car ils estoient alliez sur ces poincts & sur ceste promesse, & que le Roy pouvoit aller en la terre du Duc de Guerles, & ce que le Duc de Guerles feroit, le Duc de Iuilhers le tenoit à faict, & ce disoit, pource qu'il luy sembloit que nuls François n'oseroit entrer en la terre de Guerles, qu'il le peust greuera

Comme le Roy de France alla guerroyer le Duc de Guerles, & comme celluy Duc & celluy de Iuiliers s'accorderent au Roy,

## CHAP, LXVII.

Es Ducs de Berry& de Bourbon dirent Lau Roy, que assez estoit possible la responce dudict de Iuilliers, & qui mettroit Îvn en obeyssance, l'autre ne contendroit guieres. Pource conclurent d'aller guerroyer le Duc de Guerles, qui tenoit plus grand'terre, & sur ce se partitle Roy de deuant Iuilliers, & s'en alla à tout son ostau milieu du pays au Duc de Guerles, qui marchissoit entre suilliers & Coulongne sur le Rhin, tenant au Marquise de Morant, dont l'Archeuelque & le Marquis avec le Duc de Bresuch, estoient ses alliez: Mais le Roy de Frace n'ot mie demeure au puche de Guerles quatre iours, que François allerent contreiusques és portes de Coulongne, d'Aix en Allemagne, en Morauie, & en Bresuch, & estoient les plus des coureurs des gens au Duc de Berry, & leur retour amenerent grandes proyes en l'ost, & printent moult de prisonniers, & feurent tous riches du grand gain qu'ils orent faict en celle cour-

ie, & cux venus feuret bien receuz du Roy & du duc de Berry leur Maistre, de la grande cheuauchée qu'ils auoient faicte, & len-demain feit le Roy vne belle ordonnance. Que dans trois places du Duc de Guerles (qui estoient à deux lieues de l'ost du Roy) qu'on envoyeroit deuant chacune des places mille hommes d'armes, & deux mille qui en euaucheroiet par le pays, & trois mille qui demeureroient en l'ost auco le Roy fans eux bouger; & sur dict que parainss la Duché de Guerles seroit mise en subsection. Si demeura le Roy de France vnze iours en son ost, & durant oe terme seurent prinses par sorce d'armes les trois · places au Duc de Guerles, & son pays couru ars & gasté par les gens au Duc de Berry. Et lors les Ducs de Guerles, & de Iuilliers, qui veixent que malteuralloit, & leurs pays gaftez detoutes parts, enuoyerent Ambassadeurs au Duc de Berry, que pour Dieu il traictast & feist leur paix auce le Roy, si sut la paix traichée ainsi que vous orrez. Le Duc de Guedes & celuy de Ivilliers, promirent que ismais ne seroient contre le Roy de France ne son Royaume, pour nulle personne qui vine, finon pour l'Empereur, lequelisse pourront excepter, dequpy le Roy ne

fon conseil ne feirent mie grand conte, pource que l'Empéreur estoit oncle du Roy: & feirent les Ducs ou leurs Procureurs, pour eux le serment au Roy de France de celle promesse, & en baillerent lettres seellées des sceaux de leurs Seigneurs les Ducs, presens les Ducs de Berry & de Bourbon, & leur rendit on leurs places. Et accompli le traice qui fut moult grand & honorable pour le Roy, se partit d'Allemagne à son tres hault honneur, ayant mis ses ennemis en subjection, & s'en passa par la Forest d'Ardenne, & tout son oft, puis licentia ses gensd'armes, & s'en repaira en France en fon hokel à Paris: dont il fut hauft honneur & grand bruict pour le bien du Royaume,

Comme le Roy & le Duc de Bourbon baillerent gens au Connestable Clisson pour ayder au Comte de Ponthieure, contre le Duc de Bretagne,

# CHAP, LXVIII.

Essire Olyvier Seigneur de Clisson, Connestable de France, qui estoit demouré pour le debat de Bretagne, sceut que le Roy essoit retourné d'Allemagne, & demouroit à Paris, & les Ducs de Bourgongne, & Berry, & de Bourbon: si vint de-

uers le Roy, se complaignant que le Duc de Bretagne mettoit peine de vouloir distraire le Comte de Ponthieure, & dict au Roy: Sire, le Comte est vostre subject & allié, & tient la plus grande partie de sa terre en Bretagne, de vous, & si le Comte de Ponthieure est distraict, vous perdez en Bretagne le plusgrand de vos alliez: si luy responditte Roy, Par Dieu, Connestable, ie ne le lairray point perdre, carie luy alderay . Et à icelle requeste faire avec le Connestable, estoit le Sleedela Riviere, qui estoit tout vn, combien (ce dict le Roy) que l'aye fait grand' des pence en allemagne, & n'aye mie de present tant d'argent comme le voudrois : Ha ha Sire, fi dit Clisson, ne vous chaille, car les ges que vous me baillerez ie les payeray pour deux mois en ceste guerre, dont ceux qui l'oirent dire seurent moult curieux de y aller, & bailla le Roy de France à son Connestable Clisson pour aller en Bretagne contre le ouc, huict cens hommes darmes, dequoy le Duc de Bourbon en bailla deux cens, dont le Barrois & le Sieur de Chastelmorant seurent Ches, & Messire Guillaume de Laire, qui estoit de l'hoitel du Roy, d'autre deux cens, & Moncaurel qui estoit Cheuallier de bien & d'honneur de l'hostel du Roy, aussi

Duc troisiesme de Bourbon. en ot deux cens. Ainsi feurent baillez les huict cens hommes d'armes, & quatre Capitaines parle Roy, le Duc de Bourbon, au Sire de Clisson, qui tantost feist payer les Capitaines pour deliurer les gensd'armes, & faire leurs monstres par son Tresorier, appelle Maistre Ican le Roy, qui auoit la finance à nostre Dame de Paris, & bailla l'argent pour deux mois, & ordonna faire la monstre deuant Sainct Bus de Vaulx, & se partit tantost Clisson du Roy, pour saire son chemin auec ses gensd'armes, & tira tout droict en Bretagne deuant Sain & srio, où il avoit deux de ses Capitaines qui l'attendoient pour mettre le siege, c'est à sçauoir Raoul de Carselio, & son frere, qui tenoient Guingant pour le Comte de Ponthieure, qui auoient la quatre cens hommes d'armes

Comme le Connestable Clisson besongna en celle guerre, & comme Sainct Brio se rendit à luy.

de Bretons bretonnans.

CHAP. LXIX.

E Sire de Clisson qui seveid bien accompagné, alla mettre le siege deuant Sainst prio des Vaulx du Duc de pretagne, & Dien sçait s'ils estoient garnis d'artillerie, & bombardes, & engins, & demonra devant ce siege cinq tepmaines, & meitla ville en telestat par la batture de ses engine & assaulx, qu'elle ne se ponuoit plus tenir, & en tant que le siege y choit, le Duc de Bretsgne assembloit tout le pouvoir des gensquil pouvoit amasser, pour venir lever le siege, & se vint loger à Piedrech à vn quart de lieus de Sain & Brio, à trois mille cobatans, dont ily en avoit douze cens hommes d'armes, tout le demeurant de gens de pied : & les demain se partit le Duc de Piedrech, & quad il fut deuant l'ost du Seigneur de Clisson, meit ses gens pour le combatre, & le Connestable Clisson qui estoir valleureux Cheuallier & de hardie entreprise, yssit baudement de son siege, & ses gens rangez pour liurer bataille au Duc s'il l'osoit attendre: Et leDuc de Bretagne voyant l'ordonnance du Seigneur de Clisson, dict à ses gens: Messeigneurs & compagnons, veez la Chifson qui a rangé ses courrois, & ne desire que la bataille, ie ne la refuserois mie volontiers: mais ie voy qu'il a ordonné vne grosse aisse des siens, qui tous sont mon-tez sur grands coursiers de aduantage, nos cheuaux sont petits, ceux de la nots viendront courir sus, si ne les pourrons

soussie, parquoy nous en aurons le pire? pource retrayt soy celluy iour à ses gens à Piedrech dont il estoit party, & Chisson en son logis. Et quand Clisson fut loge, il appella ses Capitaines, & leur diet : Beaux Scigneurs ie sçay bien que le puè de Bretagne enuoira demain courir deuat Mocotour qui estauCote de Ponthieure, & gastera le pays, car il y a moult la dent, Si est mon intention d'enuoyer Beaumanoir (quiest icy) tout de nuict entre Piedrech & Moncotour, & vous Barrois & Chastelmorant, prenez trentecópagaons, fur les meilleurs coursiers quevous aurez: Et vous Sempy monteaurel autant, & qu'il n'y air que tous chenaux de prix pour les employer au besoing, & Beaumanoir menera le demontant des gens de monhostel, carie ne veux que soyez sinon · cent & cinquante hortimes d'armes qui fera affez pour fix cens cheuaux p& huict cens hommes d'armes, & y aller de belle vire. Mais il ne treuverent miele Vicomte; caral s'en estoit alle vers le Duc, & auoit laissé sa place despourueuë comme foi, laque le sut prile d'assant, & la Vicontesse de Coymen safemme, & perdit tout ce que le Vicomte yauoit, & la name prisonniere à Chappelle nepueu de Chastelmorant, qui ne sut mic detenue: car on luy rendit ses robbes ; &

269 Histoire de la vie de Loys

s'en alla à ses amis & laissa on garnison dans port de Lauyon, pour le Sieur de Clisson. Et en retournant print on la maison de l'E-uesque de sain & Brio, qui estoit moult sorte, & pres de la Croix de Malchast, où Merlin faisoit les merueilles. Et de la le Connestable Cliffon & fon ost, alla deuant Quintin, qui est à l'entree de la forest de Brosscliande, laquelle villese rendit à luy, & puis à Loheach, où il assembla tous ses gens pour vouloir faire plus grande chole. Mais entant quole Connestable, luy surent apportees nouvelles, comme le Duc Philippes de Bourgongmeestoit à Angers, que le Duc de Bremigne avoir faict venir de longuemain; & l'estoiont alle querir l'E-uelque de sainse Brio des Vaula; pour auoir aucune paix entre le Comte de Pôthicure & luy. Et le Duc de Bourgogne qui estoit à Angers, enuoya par ses Huishers d'armes au Connestable Clisson, & aux Capitalnes que le Roy luy anoit baillez; lettres patentes de par le Roy, & les siennes, qui luy furent presentees, en leur disant, qu'eux & le Duc de Bretaigne se retirassent à Angers, deuers le Duc de Bourgongne, qui estoit chargé de faire ceste paix, & que durant le traicté ne seissent Clisson ne les Capitaines nul exploit de guerre, car le Roy leur

dessendit, & aussi pareillement au Duc de Bretaigne, & que tous ensemble voulsissent obeyr au Duc de Boutgongne, touchat co dont de par le Roy il estoit enuoyé en ses parties, & que Clisson n'enuoiast à Angers que cet hommes d'armes pour l'accompais gner, ny austi le Duc de Bretaigne, que cent ou six vingts, & qu'ils seroient logez à Angers, l'vn deçà la riuiere, & l'autre delà, affin que rumeur n'y fust. Et quand ie vous aurois faictlong compte, là fut faictela paix & iuree, du Duc de Bretaigne & du Comte de Ponthieure, en telle maniete qu'ils promirent en la main du Duc de Bourgongne, que de tous debats qui leur pourroient suruenir, ils ne feroiet guerre l'vn à l'autre sans le Roy, congé du Roy, ou du Duc de Bourgongne, representant la personne du Roy. Etainfifurent faits les fermens: & disoit-on que c'estoit tres-honorable chose, qu'auoit faict le Duc Philippes de Bourgongne, qui ne s'estoit monstré partial, ne d'un coste ne d'autre: mais auoit honorablemet executé celuy faici pour le Roy que l'on ne pouvoit dire plus belle paix ne plus honorable:Et voulut le Duc de Bourgongne, que la paix fut leue deuant les deux parties, & deuant les Capitaines tat du Roy, come du duc de Bourbo qui estoiét auec Clisson & les autres

cle or faicte, & de l'obeyskance que le Die de pretagne, & le Comte de Ponthieus

int statement in

Digitized by Google

luy faisoic.

Comme le Royalla refiser Languedoc son pays, & auec luy sous frore, ensemble de Duc de Berry, & le Duc de Bourbun.

### CHAP. LXX.

D'Acifié le pays de Bretagne, il netarda L pas longuement apres que le Roy de France ot conseil & advis, d'aller en Languedoc, où il n'avoit esté despuis la most son oncle le Duc panjou, qui est vn des bons pays de France que le Roy ayt. Et en ce temps la que le Roy auoit le cœur lie & ioyeux, en donnoit & despendoit tant qu'il ne pouvoir fournir, & fut aduilé que c'ehoit pour le mieux qu'il se trahit en ses parties pour accueillir fi mances, cat il en auoit besoing, & estoit le pays qui plus de finan-ces hypourroit ay der, pource qu'estoit situé ésmarches de Guyenne, & Bourdelois, & autres Provinces qui pourroient nuyre au Roy, & pource estoit necessaire y allen & sut ordonée l'allee par ainfi que le Duc de Bourgongne demeureroit pour garder le pays qu'il auoit à gouverner: & aussi pour les perils qu'ils on pourroiet aduenie, le nnc d'Orleans frere du Roy, ensemble le puc de Berry & le Duc de Bourbon, iroient auec le Roy accompagné de quatre cens hommes d'armes. Et quand fur à point se partiele Roy

Histoire de la vie de Logs 270 de Paris, & vint à Mehun sur Yeure ou le Due de serry le festoya grandement, & puis à Gannat, où le sieur de la Tour auec les Dames & Damoyselles du pays lefestoyerent liement, & de Gannat partit le Roy, & s'en alla au Puy nostre Dame, où touter gensle vindrent voir, & là demeuratrois iours, ou luy seurent faicts de moult beaux presens. & de grands dons, & du Puy tira le Roy le droict chemin à Carcassonne, qui est belle cité & ville, que on peut sçauoir, où ilde-moura huict sours à visiter le bel Chastel,& Cité qui y est: & scit le Roy crier que toutes gens à qu'on auoit forfaich, vinssent deuers luy, car il estoit venu au pays pour faire raifon à vn chacun, & en celle sienne ville ex--pedier moult de besongnes, & ce qui a saite restoitassigna iour aux personnes que à luy veinssent à Tholouse ou il alloit: Si se partit de Carcassonne le Roy, & atla à Tholouse, ou tout Languedoc attendoit, & fut reçev & festoye si grandement que c'estoit mesueilles de veoir celle lyesse. Et y auoit tant de gens és rues à le regarder, qu'on ne pouuoit passer, si estoient les rues par ou il pas soit encourtinces, & parees d'ornemens riches & beaux: & les Consuls de la ville 🗱 ftus d'habits Royaux riches & beaux, porterent le poelle au Roy, & les petits enfais

alloyent deuant portans en leurs mains banieres de fleurs de lys criant Noel, vine le Roy, & les suyuoient les processions, l'Vniversité, & le Clergé. Dont il yauoit moult, & aupres du Roy estoient les Ducs d'Orleans, de Berry, de Bourbon. & affez lain d'eux les Barons & Seigneurs du pays. Puis le Seneschal, & Vignier en leur endroich,& les suyuoient par ordre les gens des mestiers vestus de liurce, & portans banniere de leur office, & par ou le Royalloit, lestables parmy Tholouse estoient mises, ou toutes manieres de gens beuuoient, & mangeoyent en passant, & en celle ioye alla le Roy à la maistresse Eglise louer Dieu, & de là au Chastel Nerbonnois son Royal hostel, où il demeura vn moys, pour sçauoir come les officiers le faisoyent, & pour ouyr compte, & determiner les querelles du pays Et en tant que le Roy demouroit à Tholouse vindrent à luy ses vassaux, le Comte d'Armignac, & le Comte de Foix y envoya pour luy, & aussi y feurent les Chqualliers, & Efcuyers du pays & feit le Roy crier que sout homme qui tenoit fief de luy vint à Tholoule,& ille receuroit, & plus quiconque le lentiroit estre forfaict, il feroit droid & raison, & pour ceste cause estoit il venu au pays, & fut celle parolle bien prise

en gré de toutes gens qui dirent, pien soit venu le Roy. Et puis que le Roy ot receu ses homages, & le pays resormé en bon estat par le conseil de ses oncles les outes de Berry & de Bourbon, luy seit la Cné de Thouson-ze de grands dons de vaisselle, & ceux de la visso suy seirent de grandes requestes, des-

quelles le Roy leur octroya les aucunes qui luy sembloient bonnes, & les autres non, & donna le pays de Languedoc au Roy, trois cens mille francs de bonne monnoye.

Comme l'Ambassade de Gennes vint au Roy luy requerant qu'il luy pleust bailler puissance de gens pour passer en Affrique:

## CHAP:/LXXI

le Roy qui les veoit lyément, & leur donoit largement du sien, & disoient les Cheualliers que bien seoit au Royaume la prosperité, car il auoit bel Prince a Roy, habille Cheuallier fort & leger, bien taillé de conquerir grande chole. Et quand ils estoient repairez en leurs contrees, moult louoient les dicts, & les fai &s du Roy de Fráce. En celluy téps la Cité de Gennes se gouvernoit en commun, & essioit le peuple l'vn d'eux à estre Duc certain temps pour gouverner la ville dedans & dehors. Et en tant qu'en telle Police se gouvernerent & seurent vnis, ils prospeterent grandement, & conquirent en Mer moult de villes, & chasteaux. Or en celle saison que encores estoit le Roy de France à Tholouse se maintenoit ainsi la Cité commei'ay dict: Et pour lors estoit Duc de Gennes, vn moult Gentilhomme sage & bel parleur, appellé Messire Anthoine Adorne, lequel ne pensa qu'a bien mettre à fin l'em-prise qu'il vouloit saire. Il ne sçauoit nul Prince à qui il deust plustost demander ayde que au Roy de France, qui auoit faict grades choses,& estoit en paix, si que nul ne le guerroyoit. Pour ce meit sus le puc de GEnes vne notable Ambassade, & l'enuoya à Tholouse deuers le Roy de France, luy suppliant qu'il luy pleust d'ayder aux Geneuois

Histoire de la vie de Loys 274 qui estoietses bie-vueilas, & àcux baillerges à puissance pour aller sur les mescreas & que ils s'auisoient & sçauoient vne ville en Sarazine, qui estoit à vne des poinctes dela mer d'Espagne & de celle de France, & s'appelloit la ville Affrique en Barbarie, laquelle ville aduitailloit trois Roys Maures, qui n'auroient dequoy viure si la ville n'estoit, dont ils receuoient viures par les gens qui par mer les y menoient par auarice: Caren tous leurs pays ne croissoiét nuls biés, pource qu'en leur terre n'a que sablon. Et sont iceux Roys Sarrazins, le premier est le roy de Thunes, le second le Roy Tremeseuch, &le tiers le Roy de Bongie: Et ne faisons point le doubte, dictl'Ambassade de Gennes au Roy de Frace, que si Affrique estoit aux mains des Chrestiens, laquelle nous pretendos auoir si Dicu plaist, que ces trois Rois Infidelles & Icurs pays, ne feussent destruits, ou ils tiendront la foy Chrestienne, qui seroit vne belle chose à vostre Seigneurie, veu que vous estes le plus grad Roy des Chrestiens, & quitant auez grande renommee, si vous mettez sus ceste chose. Et nous vous offrons, (Sire) dirêt les Ambassadeurs de par la Seigneurie de Gennes, qu'à tous ceux qu'il vous plaira enuoyer, de leur liurer vaisseaux & vesture. Et que toute h

Seigneurie de Gennes en iceluy voyage, est preste de viure & mourir auec eux: Qui fut vne parolle moult bien ouye du Roy, & de la Cheualierie pour la belle offre des Geneuois, & dirent tous les Cheualiers au Roy. Sire veezey vne des belles manieres d'emprise que ot peu venir, & bien seroit de bonneheure né le Prince, qui si bonne œuure pour l'honneur de Dieu, & le bien de la Chrestienté emprenroit. Et aux Ambassadents dict le Roy de France, Vos promesses sont bonnes & honorables, & vos requestesiustes & raisonnables, & pource, de cecy ie vous respondray d'huy a deux iours.

Comme le Duc de Bourbon emprist le voyage d'Affrique, & quel Seigneurs s'offrirent aller auec luy, dont il fut content, & les retint tous.

# CHAP, LXXII.

Vrant le terme de deux jours, que le Roy de France deuoit faire responce aux Geneuois de leur Ainbassade, s'aduança le vaillant Prince, le Duc de Bourbon, qui dict au Roy, Monseigneur, ic vous supplie, que pour tous les seruices que le vous pourrois iamais faire, il vous

partir. Et tant pressa le Duc de Bourbon
le Roy de France son Seigneur, qui set sorce
qu'il luy octroyast, & l'endemain vindrent
les Geneuois devant le Roy pour avoir leur
responce, & leur seit dire le Roy, qu'il avoit
bien sçeu & veu l'honorable voyage qu'ils
entreprenoient: & pour ceste raison dict le
Roy, le vous baille bel Oncle le Duc de
Bourbon, pour vostre ches qui est el Cheua sier comme vous sçauez, & ne vous pour-

ros bailler vn plus grand de mon lang, sinon les autres Ducs mes Oncles de vour-

gongne, & de Berry, en esperant que la chose se face. A l'heure s'aggenoillement

les Ambassadeurs de Gennes devant le Roy le remerciant tres humblement de ce qu'il leur bailloit le Prince que plus dessroient. Et ainsi se despartirent ceux de Gennesmoult liez & ioyeux, qui leur sembloit que Dieu les emportoit, & schasterent fort pouraller apprester l'armée, & fut vn grand bruictà Tholouse, & au pays de Languedoc de l'emprise que le puc de Bourbon faisoit à s'en aller sur Sarrazins: & non mie en Languedoc tant seulement, mais insques à Bordeaux, & en Espagne aussi, & en Arragon. Et aduint que le Souldich de l'Estaur l'vn des vaillans Cheualliers du monde, qui estait de Bordelais enuaya son Ambassade au Duc de nourbon, luy suppliant & requerant, qu'il luy pleustimpetrer un sausconduit du Roy de France, pour luy & dix Gentilshommes afin qu'il peust aller en sa compagnie, au voyage d'Affrique, & austi seit le Seigneur de Castillon entre deux mars pareillement, Ausquels le Duc de Bourbon, enuoya les saufconduits du Roy, si vindrent à son service. Et le Vicomte de Rhodes, qui estoit moult vaillant Cheuallier du Royaume d'Arragon, & le Seigneur de la Saigne, enuoyerent prier au duc de Bourbon, qu'il luy pleust qu'ils seussent en sa compagnie

Histoire de la vie de Loys 278 en ceste armee. Le fieur de Coucy qui estoit en Picardie, & scauoir l'emprise du Ducde Bourbon, & auffi le Cote Deu, tous envoyerent'à luy que eussent seur retenu e de deux cens homes d'armes qu'ils ammeneroyent, & aussi le pue de Graville Normant, qui avoit trente hommes d'armes à le seruit. Et de tout cecy fut le puc de Bourbontres foyeux, & les retint rous: Mais il adoint qu'aticuns puissans nobles hommes Anglois, estant à Callais qui sçauoient l'alle du Duc de Bourbon, c'est assauoir le sire de Cliffort, le sire de Climbo, Neufuille Cornuaille, Iennicot Dortenie, Messirela Franc, enuoyerent au Duc de Bourbon, tequerir qu'au nombre de 25. Gentilshomes, il les receust. Si le feit le Duc de sourbon. & Dieu sçait, si les nobles hommes de l'Hostel du Roy, des Ducs d'Orleans de Berry & de Bourgongne, se offroyent at service du Duc de Bourbon, & lors pensa le Duc de Bourbon, tant de gens s'offrent à moy que l'ay peur que nous ne faillons à nauire. Et adoc seit mettre en escript tous ceux qui iroyent auec luy, & trouua qu'ils estoient mil cinq cens Genulhommes, & lors ordonna apprester vn de ses maistres d'hostel, & vn de la Chambre aux de-

niers, & cinq autres de ses officiers pour mander aux Geneuois nombre de gens qu'il meneçoit, en leur faisant sçauoir qu'auec ly estoyent bien mil cinq cens hommes, pour sçauoir s'ils auoient assez vaisseaux, & aussi les leur enuoyoit pour fai-te les provisions de chairs sallees, & de biscuits, de poissons, & d'autres viures necessaires à mettre en mer. Si manderent les Geneuois au Duc de Bourbon, Monleigneur, nous auons a'ssez vaisseaux pour mener six mille hommes d'armes si vous les amenez : car il n'y faut mille cheuaux, & sommes moult liez, & ioyeux de ce que vous nous mandez, & admenez ce que vous voudrez, car nous auons vingt deux Galleres, dixhuict Nefs, & seront tous bien logez au plaisir de Dieu. Parquoy plaise vous, que vous & vos gens sainct Iean, & là vous trouverez tout prest pour passer outre. En ce temps se partit le Roy de son pays de Languedoc, & alla en Auignon veoir le Pape Clement, & le Duc de Bourbon auec luy, qui alla volontiers là pour demander congéau Pape pour aller sur les mescreans, & qu'il luy baillastabsolutió de peine & de coulpe à luy & à Siiij

ses gens, Si le feit le Sainct Pere de bon cœur à tous ceux qui alloient à l'armee. Et fut le Roy grandement festoyé du Papequi les benit, & s'en alla à Paris ensemble, le Duc de Bourbon qui prit congé du Roy, de son frere, & des Seigneurs, & s'en vint en son pays de Bourbonnois, où il ordonna ses faicts honorables qu'il auoir à faire tant pour l'ordonnance de les pays, comme pour l'armée mettre sus. Et luy estant en Bourbonnois, feit venir tous ses bens seruiteurs pour ordonner les affaires deson pays, lesquels ils ordonna bien à point, Et en celle ordonnance voult que le Sien de Nourris eust le gouvernement de ses terres.

Comme le Duc de Bourbon enuoya deux Cheualiers au Roy, qui luy accordast ce que les Geneuois re queroyent, qu'il respondit, & comme le Duc vint à Marseilles.

### CHAP. LXXIII.

M Essire Anthoine Adorne, Duc de cennes, que bien sçauoit la bonne, volonte, & grande diligence que le pue de Bourbon metroir en celluy, said pour aller en Affrique, luy manda que l'armee

estoit presque prese, & qu'ou ne fandroit point au iour qui estoit nommée mais disoit le Duc de Gennes au Duc de Bourbon. Monteigneur; le communivous priesque vous vucillez impetrer du Ray qu'il hry vueille donner certaines charges de bleds, & de vins, pour argent, en ton pays de Provence: car le pays de Gennes est paunre, & faut qu'il s'en oitaille d'autres contrées: nous de Gennes l'en augns requis, mais il ne l'a voulu octrover, poorquoy lannée le pourroit compre, pour tent vous supplients, Monkigneur, quevous vous vueillez employes on cocy. Et quand le Duc ou receu les les tres fil ove peut que l'armée d'Afrique fost 10mpüe, done il effoit tel lunit, & tantoft (oy fon confeil) enuoya deuecs le Moy Messire Loys de Hangest, pour lux requerir de par lux ce que les Geneuois auxessois lux anoiene requis, & qu'il hypleust enuoyer, c'est à sçauoir, deux mile conneaux de vin, & quatre mille charges de frontent, pour mettre en biscuits. Et outre set chargé le Cheuallier de requerir au Roy que toute l'armée qui alloit en Affrique vint à Marfeille, & que la ville fut abandonnée au Duc de Bourbon, & à tous coux qui s'y voudroient meuro: & le Duc de Bourbonse faisoit fort de reparer le mal qu'il pourroit

Histoire de la vie de Loys: aduenir', & outre requeroit le Duc qu'il pleust au Roy commettre gens, afin que les viures ne seussent encherispont le service de Dieu où ils alloient: Er de tout cecy feurent enchargez Charles de Hangests & ses gens, rapporter au Roy, qui le trouuz à Beaucaite, & le receut grandement, & veidles requefles que le Duc de Bourbon luy failoit, aufquelles il commo vous orrez. Le voyage, dict le Roy, qu'a entrepris beat cousin le Duc de Bourbon, est tres-grand & tres-honorable, & vn chacun luy deuroit aider du grad honnour qu'a entrepris: Mais quantià la requeste des Gene uois, it veux que beau cousin de Bourbon sçache que ie ne les ayme guere, & quils n'auroient point de viures de moy, sinon en payant grand truagescar ainsi est accoustum é: Mais nonobstant ce, pour les grands voyages & services de Dieu que beau cousin a empris, cela & plus ie luy octroye, & tous e autre chose en quoy ie luy pourrois saire plaisit: Et sur ce partit Messire Charles de Hangest du Roy, qui de luy emporta ses lettres, & s'en alla aux Geneuois à Marseille, & en-treprindrent Messire Charles de Hangest & les dicts Geneuois ensemble, que si les vingt-deux gallees & les nauires venoient de Gé-

nes à Marseille, pour recueillir le Duc de

Bourbon & ses gens, il leur sembloit pour lemieux, & aussi pour auoir meilleur marché de viures : si louerent les Geneuois les dict Messire Charles de Hangest qui partiti de Marseille, & alla par deuers le Ducson Seigneur, luy dire la responce du Roy, & ce qu'avoit fai & aucc les Geneuois, qui de ce fut moult lie & ioy eux, plus qu'on ne pourroit dire, & dictle Duc que Dieu conduisoit la besongne. Et tantost manda par tout pays, dont il auoit eu nouuelles, que chacun qui auec luy entendoit à passer en Barbarie, vint à Marseille le premier iour de Iuillet, & làils trouueroient la navie preste, où pourroient monter & aller outre au plaisir de Dien: & toutesfois le Duc de Bourbon qui estoit soigneux deceste choseprint conseil qu'il y seroit dix iours deuant pour or-donner son nauire, & vn chacun qu'il seroit Et quand les Geneuois ouyrent dire que le Duc fut venu à Marseille, ils se hastoient de venir & amener leur nauire par deuers luy, tant pource qu'ils ne faillissent point, comme pour accueillir leurs viures: Et eux venus & leurs gallees & nauires, eut conseil le Duc de Bourbon auec les Geneuois combien de gens pourroient pour chacune gallees, & pource leur dict le Duc qu'ils meissent en vn soolle toute leur ordonnance, & combien

en chacune gallée & nauire il pourroit de gens & de viures, &le chemin qu'ils devoiet renir, & ce faisant le vaillant ouc de Boutbon, afin que quand les gens feroient venus iks (ceussent où ils devoient estre, & qu'ils de noient estre. Et commanda le puc à ses fourriers, qu'ils feissent en maniere que le Comte peu, le Sieur de Couci, & autres Seigneurs qui estoient de nom, qu'ils suiusquent, scussent logez honorablement à Marseille, comme ils seurent : Mais le pue de Bourbon n'ot mie six iours demeuté à Marseille, que ceux qui l'auoient requis ne vinstent de tous costez, & autres qui ne luy auoient mie demandé, comme le Comte Daulchin, & le Comte Duzais, & le Comte de Caillehue, lesquels y arriverent auec belle compagnie, & maints autres, à quoy vous ferois long compte. Ainsi que les Seigneurs & leurs gens venoiet, & le duc de Bourbon, selon ce qu'ils estoient, leur saisoit assgner leur nauire, afin que chacun se pourueust de ce qui luy faudroit, nonobstant b promesse des Geneuois, qui sut une bonne ordonnance & belle conduice faice park Duc de sourbon: & auec la provision des Geneuois, feist achepter le Duc de Bourbon & mettre en les vaisseaux, deux cens touneaux de vin, & deux cens lards, auce foilon

de potages, & tolles provisions que l'on porte en mer, & seir mettre deux mille chess de poullailles en ses navires, pour les malades. Et quand tous les gens seurent venus à Marseille, chacun trouva son logis prest pour eux en aller en l'armée.

Cemme le Duc de Bourbon partit de Marfeille alla à Gennes, & comme en belle ordonnance defcendse deuant Affrique, & l'afriegea, & comme Sarrazins feurent reboutez.

### CHAP. LXXIIII.

An de grace miltrois cés quatre vingt & seize, Noble Prince Loys Duc de Bourbon, pour faire le voyage qu'il avoit entrepris auec les Seigneurs, qui pour le biende luy l'estoient venus accompagner, se partitude la cité de Marseille, & monterent tous en mer au iour qu'ils devoient, pour eux en aller selon l'ordonnance qui douant leur auoit esté escripte, & l'armée mise en mer, apres que toutes chargées seurent les ness & gallées, de viandes, & de vins, & d'autres cauës, d'armures, & de tout ce qui appartenoit & est necessaire partir à noble homme en tel cas. Le Duc & les autres Batons entrerent ès chasteaux des ness & gal-

'lées, & és souucrains estages & les Cheualliers, les hommes d'armes & les Sergens où deur estoit ordonné. Puis nagerent les gallees & nefs par le vent qui se ferit és voilles au long de la coste de Gennes, & auoitesté ordonné que l'armée ne descendroit point à Gennes, mais seroit à la marine loing trois mil, & le Duc de Bourbon y entreroit, qui -auoient requis de le veoir, lequel y entra& le Comte Deu, & le Sieur de Coucy, & le Souldich de Lestaur auec luy, & fut grandement receu & festoyé du peuple, combien qu'il n'y arresta guere: & au departir luy donnerent grande foison d'espices, prunes de damas, cirops, & autres liqueurs qui sont bonnes & confortatives pour les malades, dont illes remercia grandement, & se partit de Gennes & vint en son armee, où estoient les vingt-deux gallees, & dixhui& nefs, tant de guerre que de Cour, où luy hardy Che-uallier, bons Cheualliers & vaillans hommes d'armes de plusieurs contrées, estoient, et les Ligers mariniers, pour aller deuant Lestoure quand elle seroit mence pour port trouuer et prendre. Et le Duc de Boutbon qui estoit en sa gallee, s'esiouyssoit moult de veoir gallees et nauires les vnes pres des autres, pour le temps qui estoit soues et calme, si qu'à point la mer se

monuoir, & tant que le Duc de Bourbon desprioit aux ieunes hommes l'enseignement & là doctrine d'armes; des preud'hommes & anciens qui estoient là esprouuez, et que les sages endoctrinassent les plus ieunes qui auoient besoing d'estre enseignez. Voyant le bon Duc de Bourbon ses gens encouragez de combatre, et qu'il pouvoit grande chose entreprendre, et saire pour leuraide, ilse meit en chemin vers Affrique, car és vades de la mer le vent s'estoit feru, dont ils ne pouuoient singler à souhaict: Si nagerent en mer par le costé de Sardaigne où ils auoient d'assez bonnes villes; pour mieux eux rafraichir sans gaster leurs viures, les villes sont Lhanguillasse, Chastelacaille, la Mouziere, & la Comulliere qui n'est qu'à seize lieues d'Af-seique, & à la Comulliere sur ordonnée l'aduantgarde de la bataille, & l'arrieregarde, pour descendre devant Affrique, & ordonna on que le Sieur de Coucy qui estoit vn moult vaillant Cheuallier & bon Capitaine auroit l'auant zarde de luy, &le Comte Deu, pour descendre les premiers à tout six cens hommes d'armes que le Duc de Bourbon leur bailloit, & mille Arbalestriers de Génes & d'ailleurs, & pour sournir leur compagnie, le Duc de Bour-

bon apres auec ceux de son hostel & de ses pays descendroit en bataille, & enarrieregarde les suiuroit de Souldich de l'Estaur, le Sieur de Castillon, & les Anglois, aueck Comte Daulphin, ensemble les Geneuois qui estoient on celle armée, aussi descendit le Sieur de Coucy & logerent deuant Affrique, appres d'une Mosquee de Sarrazins, & où ils se meirent en ordonnance debatailler, pour attendre ceux qui d'Affrique les affaudroient : mais nul Sarrazin ne feit semblant d'eux assaillir, & ce regardant le Duc de Bourbon hastiuement descendit de sa gallécenterre, & toute la sienne bataille, & tous les autres de l'arrieregarde : Et celle nuice feurent les Chrestiens deuant la cité d'Affrique en belle bataille, & toures leus nauires derriere eux. Et le lendemain sut ordonné par le Duc de Bourbon & les Genewois, le siege estre assis devant Affrique, par la terre, & ceux de Gennes par mer, & te fiege que le Duc de Bourbon meist, ce Ron parterre, d'vne mer à autre, où ceux d'Affrique auoient trois portes, & sur la mer n'en auoient fors qu'vne: Et les Sarrazins d'Affrique qui bien estoient douze mille, qui veirent leur ville assiegée par les Chre-Riens n'attendoient sinon qu'à leur poind faillir au logis du Duc de Bourbon & des autics

auries par les trois portes tout à vn coup pour porter aux Chrostiens grand dommage: Ainsi attendirent trois iours sans yssir pour sçauoir quelle garde feroient ceux qui effoient dehors, & au bout de trois iours aduint à l'heure que l'on souppoit alors sur que Sarrazins ne veirent guere de gons, ils sailliret d'Affrique par les trois portes pour courir sus au logis, mais auec ce que Chrestiens faisoient bon guet, chacun est oit tousiours arme: si saillirent Sarrazins à leur entreprise deuers ceux de l'ost, qui estoient pourueus & armez, les rebouteret si lourdement, que des Sarrazins y ot mort trois cens hommes, & ceux du logis au Duc de Bourbon s'advanceret tat en ce toullis où ils estoiet, c'est àscauoit, le bon preudhomme Chastelluz, le Sire de Chastelmorant, qui on ques en sa vie ne feit voyage sinon à ses despens, ne aussi n'ot cure de demeurer en cour de Seigneur, & aupres de luy ses deux fils Ican & Guichard Cheualliers, & le Sire de Negreplisse, qui estoient de l'hostel du Duc, le Sire de l'Espinasse, le Sieur de Chastel de Montagne, Messire de Barrois, Messire Blain Loup Mareschal de Bourbonnois, le Sieur de Sain & Priet, Messire Regnanlt de Bressoles, Messire Robett Damas, Messire Guillaume de Garet, Messire Berthomier de

Vernay, le Sire de Sain et Porgne, Tachon de Glenier, Michaille, Philippes Berault, Guichard le Brun, & assez d'autres d'iceluy

Guichard le Brun, & assez d'autres d'iceluy hostel, dont iene sçay les noms, tellement se porterent qu'ils occirent à la porte d'Affrique plusieurs Sarrazins, dont ils orent telle peur qu'ils n'yssirent depuis de trois sepmaines, mais pensoient de fortisser leur place:

Comme le Duc de Bourbon parla au Confeil deuant Affrique, & comme le siège fut enclos, & l'ordonnance de le garder.

### CHAP. LXXV.

Lux de Gennes cognoissant la marine des Maures horsmis & enuoyezparauant de leurs gallees coursaires en celle marche Sarrazine pour espier le pays, les quelles estoient retournées au siege, & rapporterent au Duc de Bourbon, & à toute l'armée, que le Roy de Thunes & le Roy de Belgie, & le Roy de Tramessan s'appressionent fort pour venir combatre le Duc de Buurbon à soixante mille cheuaux. A laquelle parolle respodit le Duc de Bourbon, Ils soient les mal venus, il faut attendre ce qu'ils voudront saire: lors appella le Duc le

Sieur de Coucy, le Comte Deu, le Comte Daulphin, le Sire de Graville, le Souldich de Lestaur, le Vicomte Duzaiz, & autres, & les Capitaines des Geneuois, & dict le Duc à eux en conseil, que trois Roys Sarrazins deuoient venir sur eux, & que estoit de faite: desquels aucuns d'eux dirent, que c'estoit grande chose d'attendre ses Roys & leur effort, & ceux qui sont dedans Affrique, & d'autres, que mieux vaudroit se leuer du siege, & s'en aller, que se departit honteusement quand Sarrazins seroient venus en si grand nombre. A laquelle chose ne se peut tenir le Duc de Bourbon qu'il ne respondit à ceux la: Messeigneurs, ie me donne grande merueille, d'auoir peur de ce que n'auez point veu, & ne sçauez encores s'ils venront; &me semble que si Sarrazins viennent nous fommes assez gens d'auoir belle iournée, à l'ayde de Dieu, sur eux. Et dict le Duc à aucuns de ses parens: Vous beau cousin Deu, & vous beau cousin de Coucy, que dictes vous de cecy? lesquels luy dirent, Monseigneur, ce que vous auez dict nous semble bon & tres honorable: car à dire que vous loyez venu de si loingtain pays pour acquerirhonneur par deça, & que honneur vint, & vous le perdissiez, vous auriez fai & de vostrehonneur deshonneur. Alors le Duc de

Bourbon dict : Messeigneurs vous dices bien, il me semble qu'il est bon que nostre logis soit clos d'aucune matiere lege-re, car Sarrazins ne combatent sors à cheual, dont dirent les Seigneurs: Monseigneur vous dictes bien, & aussi nous le vous voulions dire, & suffira de peu de closure, & fut dit par les Geneuois qu'il suffisoit la closure des cordes que l'en saisit d'une merà autre, à enclorre le siege, que sussent de quatre pieds de hault, afin que chevaux ne peussent saillir, & qu'il suffisoit assez pour ceste canaille: Mais à ce parlement y ot aucuns sages Geneuois qui dirent qu'aucc la corde tenduë on meit rames de gallees entre les cordes, si que les Arbalestriers peussent mieux traire & plus roidement contre les Sarrasins s'ils assailloient l'ost, & aussi contre les poulseis des lances. Si fut la parolle bien ouye & escontée de . tous, qui moult leur pleut: & ainsi fut clos l'ost. Apres ordonna le Duc de Bourbon où estoient les Capitaines de l'armée Geneuoise, la gardeque chacun auroit, par la maniere que vous orrez. Premierement il y auroit cent hommes d'armes qui seroient establis à garder vingt-einq brasses de gar-

de, & cinquante Arbalestriers, dont fordonnance fut faide à chacun Scigneir ou Capitaine, ayans charge de gens d'armes, & encores ordonna-on que le Duc de Bourbon auroit auec luy mil combatans soubs sa banniere, laquelle portoit Messire Robert Damas, qui se tenoient en courroy auec le Duc à son commandement deuant l'une des trois portes d'affrique, & cinquens Arbalestriers, pour ayder à secourir là où seroient les besongnes plus aigres, & pour rebouter Sarrazins s'ils yssoient de la ville: & telle sut l'ordonnance si belle & bonne, & disoient chacun. Viennent les Sarrazins quand ils voudront.

Comme le Roy de Thunes Sarrazin accompagné d'autres deux Roys vint deuant Affrique, l'efcarmouche qui y fut faitle, & comment le Duc de Bourbon y escarmoucha & les Seigneurs, iour apres autres.

### CHAP. LXXVI.

E Roy de Thunes Sarrazin, majeur en Barbarie, sçachant que sa eité d'Affrique estoit assegée de Chrestiens, s'estoit pourueu de ses gés d'armes, pour coforter sa ville, ou leuer le sieges il pounoit mais pour ce qu'il ne se sentoit mie assez puissant, avoit mandé deux Roys ses alliez & consors, qui

T iij

à son mandement vindrent à Thunes à grand pounoir, ausquels il dict. Vous mes chers freres & parfaicts amis, Roy Tarfien, & Roy de Belgie, auez içeu comme le peuple de Gennes par son outtage plusieurs ans m'a guerroye, & de present pour me pis saire, leur Duc & Recteur de leur ville a fait venir vn Prince Chrestien du sang Royal du grand Roy de France, appellé le duc de Bourbon, s'il prenoit ma ville qu'il a alsiegee, ce me seroit trop grande perte, & à vous souffecté de biens, pource que vostie terre est sablonneuse, & peu recueillez de biens, si par la mer ne vient que partent de mon port d'Affrique pour vous enuitailler, & pourtant vous dis, il ne faict mie bonnement souffrir son ennemy en sonsegne longuement, qui oster l'en pourroit par raison ou par sforce: allons à eux, sçachons quelles gens se sont, & nous com-batons pour nostre franchise. Adonc le Roy de Thunes ayant mis fin à sa parolle, s'accorderent les autres Roys à son dict. Si vueitlez sçauoir qu'apres ceste parolle, ne tarda pas huich iours que le Roy de Thunes, le Roy de Tramessan, & le Roy de Belgie, vindrent deuant Affrique en leurs courrois, selon leur coustume, à tout leurs naqueres, tabouts,

cymballes, freteaux, & glays, presenterent la bataille, & bien estojent en nombre, qu'à pied qu'à cheual, soixante mille personnes, & seurent aupres de l'ost des Chrestiens, seulement le traict d'une ai balestre, & à celle heuge feit on de l'ost saillir le ject de deux pierres, mille combatans, & six cens Arbalestriers, & ce voyant les Roys Sarrazins, envoyerent de leurs Cheualliers bien accompagnez tous, à cheval assembler aux Chrestiens: mais ils n'osoient approcheg pour le traict. & Chrestiens qui veirent la couardife, s'aduancerent coux qui estoient ordonnez à ce, & ferirent sur cux yigourculement, & se porterent si bjen. en celle empraincte gensd'armes & Arbalestriers, qu'ils seirent Sarrazins retraire par bien enchasser, & par force de traiet, & fut l'escarmouche si bonne que les Sarrazins y perdirent soixante cheuaux bons, & cept, hommes morts: & les Sarrazins, qui se veirent foullez, se parforçoient d'entrer aux Chrestiens, pource qu'ils veirent le petit nombre d'eux au grand nombre qu'ils estoient, & moult de vaillans Cheualliers & de Heraulx croyables, affermerent depuis que si la nuict ne fust si tost venue, & la bataille & artieregarde le feussent ferus dedans ce qui

là estoit de mescreans, eussent perdu leur pouuoir & s'en seussent tournez à honte: Mais le Duc de Bourbon qui estoit vse de bataille & de guerre, voyant la nuict qui approchoit, ne voulut la gent abandonner en celle fortune, regardant que ceux de la ville luy peussene auoir donne au dos. Ainsi donques se passa la iournée pour la nuich qui vint : & s'allerent les trois Roys Maures & leurs gens loger aupres d'Affrique, sur vu petit tertre qui là estoit affez prochain de l'ost au Due de Bourbon & des Genevois, où les Sarrazins tenditent leurs centes & pauillons, "& de leur Ve nuë s'essouyreat moult celle nui& ceux d'Affrique : Et quand Chrostiens vellent leur commune, fur ordonné par le bucde nourbon, son Conseil, & les Geneuois, qu'au dehors de l'oft pour faire garde, auroit fix cens hommes d'afines, & trois cens Arbalestriers, par maniere de guet, en vne peritemoragne au ject de deux pierres, li Sarrasins ystoient à eux pour escarmoucher: ainsi fut fait & ordonné, & pour celle heure n'y orplus faict d'un colte ne d'autre: ains se retrahirent Sarrazins en leurs tent es, & Chrestiens en leurs logis, & se reposerét les trauaillez, & autres faisoient la garde, ausquelz la charge en estoit commise: & pour

Duc troifiesme de Bourbon.

attraire Sarrazins à bataille, les Chresting les alloyent a haster chacun iour, & courre aupres de leurs tentes, par maniere d'efcarmouche, & les Sarrazins ce veoyantyfsoyent de leurs Herberges, & se messoient aux Chrestiens en l'escarmouche, si aduenoit qu'aucunesfois les Chrestiens repoulloyent les Sarrazins bien parfaiet en leurs loges, & les Sarrazins ensuyuoyent les Chrestiens par fois enpres, car ainsi est le mestier d'armes. Les Seigneurs qu'i venus estoyent auec le Duc de Bourbon dirent: Monseigneur, il nous est aduis, & à bon droist, que vous entendez à avoir la ville d'Affrique, & ces Roys qui sont là, le nous le veullent contredire; car ils ne nous veullent liuter leur bataille: maispeu viennent à l'escarmouche chacun iour pour nous cuyder à force affamer, ou trouuer en desroy, pourtant vous prions que vous auecques nos gens, iour par iour nous essayons à elcarmoucher ces mescreas; de ce fur ioyeux le Duc de Bourbon, & leur octroya de bon cœur. Si commencerent les escarmouches des Chrestiens, aux Sarrazins en celluy iour, & premiers le ficur de Coucy, & le Comte Deu auec leurs gens, qui fierement le contindrent, & l'endemain le Comte pauphin, le ViHistoire de la vie de Loys

te Duzayz, & le Vicomte de Rhodes, & le sieur de la Saigne d'Arragon, & leurs gens bien se porterent, puis au iouragres ce vaillant Cheuallier le Souldich de l'Estaur de Bordelois, & autres, & auec luy le Seigneur de Chastel, & leurs gens vaillamment se porterent, & le sieur de Sain& Georges ensemble, le sire de Grauille, & leurs gens le feirent grandement apres eux, ainsi que les iours venoient y furent à lleur tour le sieur de Cliffon, Messire Iean Franc, & ce bon Escuyer Iennet d'Ortenis, auec Cornuaille qui la prist son bruict, ensemble leurs Anglois qui reaulment se porterent, & le Duc de Bourbon veoyant que le tour des autres estoit acheué, y alla en personne auec les Chevalliers & Escuyers de son Hostel, qui vaillamment se escarmoucherent, & aussi feirent les Capitaines & hommes d'armes Geneuois auecleurs Arbalestiers, que main cas Sarrazins occirent, & ne peut estre qu'en celluy escarmouche n'eust esté occis, & nauré assez gens d'vne part & d'autre, car quarante deux iours tous ensemble sans point de delayance soy escarmoucherent, & que vous irois ie contant de chacun vaillant Cheualier & Escuyer, le hardiment ne la force, tant le feirent bien que

Duc troissesme de Bourbon. 299 chacun est digne d'estre loue; car la chose vint à tant que vingt Chrestiens assaillirent trente Sarrazins.

Comme l'assaut fut donné par le Seigneur de Bourbon, & sa compagnie à la ville d'Affrique, & comme Sarrazins se maintindrent contre Chrestiens.

### CHAP. LXXVII.

A Yant regardé le Duc de Bourbon és faicts des Sarrazins comme ils se contenoyent, manda querir les Seigneurs de sa compagnie, & les Capitaines des Geneuois, ausquels il dict, Messeigneurs vous veez la puissance de ceste gent Sarrazine, & ainsi que ie veoy leur gouuernement, ils ne sont mie tant à craindre comme on diroit, car ie veoy que nos gens les foullent tous les iours en toutes escarmouches, & poprce me suis pense que despuis que nous vinsmes deuant ce-ste ville d'Afrique nous n'auons mis pei-ne d'assaillir. Si seroit bon d'aduiser comme on la peut prendre. Si serions moult bien heureux, si deuant telle puissance de nos ennemis, nous la pouuions auoir, Alors dirent le Sieur de Coucy, le Comte Deu, & tous les autres Barons,

Histoire de la vie de Louys qu'il disoit vray, & outre dirent le Comte Deu, & sieur de Coucy: Monseigneur vous ferez bien de demander aux Geneuois s'ils ont apporté nuls habillemens de guerre & veoir qu'il leur ensemble, Si fu-rent mandez les Capitaines des Nets, & Galleres Geneuois, ausquels fut faicte ceste demande. Lors responditent ceux de Gennes, nous auons dans nos Nauires vn eschauffaut de trois estaiges de haut, de trois brasses & demie quarrure, & peut on mener celluy eschaufaut sur petites roues, & aucuns de nos facteurs Geneuois demourans en la ville, en lieu de marchans, nous ont dict que nous ne faudrions point à prendre la ville, aupres d'vne tour par deuers la terre. Dont par la force d'icelle Sarrazins ne tiennent guieres Comte, & d'autre partie deuers la mer, (dirent Geneuois, auons intention defaire sur quatre Galleres, deux becqs do Faulcon, & en chacun becq de Faulcon vne eschis, à mettre quinze hommes d'ar-mes, & dix arbalestriers, & n'y a bech de Faucon, qui ne soit plus haut que n'est la tour du port qui tant est sorte, & si celle tour pouvons avoir, nous aurons tout dont les Chrestiens de l'ost seurent si liez &loyeux, qu'il sembloit que tout sut no-

Chrestiens seurent fort courroncez, mais ce durant aduisa le Duc de Bourbon, & les Cheualliers qui là estoyent, que sonobstat

l'aduenture toute la compagnie par bon ordre iroit assaillir la ville aux trois portes par terre, afin que les becs de Faul-con que portoyent les Galleres par mer, feissent quelque chose : & ainsi sus ordonné l'assault que les becs de Faulcon feilsent leur deuoir, & l'endemain commençal'assault & les becs de Faulcon pour faire ce que Geneuois auroyent entrepris: mais les Sarrazins de la ville feirent vn habillement sur la tour, encontre les bess de Faulcon tels que vous orrez. Sarrazins qui auoient l'arriere garde de la ville, & les gardes des tours, & celle tour du port ou plus se doutoient, osterent toute la defence, & feirent vn sollier de bois au plus haut sans dessence, & pertuyserent celluy sollier moult dru à trois doigts l'vn trou de l'autre, & le commis à ce faire orent mis aucuns de leurs Sarrazins au dessous de leur sollier, & tous les Chrestiens qui montoient des becs de Faulcon sur la tour, auoyent les pieds persez des Sarrezins, qui au dessoubs d'eux estoyent, lesqueuls Chrestiens ne pouuoyent veoir les Sarrazins & de Chrestiens y ot tant de blecez qu'a plusieurs convinst saillir de la tour en bas: ainsi cessa l'assaut des becs de Faulcon, & deuers les portes par terre ou estoit le puc

de Bourbon ensemble les Establies des Seigneurs qui auec luy estoyent chacun en son endroict, comme estoit ordonné, & ceux de ses pays auec les Geneuois, laissant garde suffisante pour la retraicte, assaillit on si fierement que l'vne des portes fut arse: mais le grand peuple qui estoit ens la murerent 'tant qu'on ne peust entter. Et durant l'assaut estoyent les trois Roys Sarrazins, dessus nommez, & plus de quarante six mille hommes, au traict d'une Arbalestre, pres des Chrestiens qui crioyent à ceux de la ville horriblement tenez vous bien . & n'osoyent approcher sur l'ost pour la grosse arrieregarde, qui guectoit comme Sarrazins schaban-donneroyent, & sut vne belle chose au Duc Loys de Bourbon, & sa compagnie d'assaillir vne telle forte & bonne ville, sur la mer, comme est Affrique deuant la puissance de trois Roys Sarrazins, qui au commencement estoyent soixante mille cheuaux, sans le pouvoir de la Citè

Commele Duc de Bourbon alla pour faire retraire Boucicaut le ieune, & comme le Duc courui les tentes des Sarrazins.

## CHAP. LXXVIII.

Our l'obscurité de la nuict conuint tetraire les Sarrazins en leurs Herberges, & les Chrestiens en leurs closures, & ainsi s'appaila celle iournee: mais de là à huich iours que Chrestiens, & Sarrazins estoyent les vns deuant les autres, aduint que le ieune Boucicault à son tour faisant le guet, qui tousours avoit esté ordonné entre l'ost & les Sarrazins, lequel Boucicault choit vn Cheuallereux homme, & feist requerie en l'escarmouche ou il estoit par aucuns truchements, s'il y avoit nul Sarrazins qui encontre luy se voulsist combattre à pied ou à cheual qu'il le combattroit, lesqueult ley feirent responce que non, lors leur fit dire, Messire Boucicault que s'ils vouloyent fairearmes dix contre dix, où vingt à vingt, qu'il estoit prest, & sa compagnie, Si kur respondirent Sarrazins que non, si les Roys leurs Seigneurs ny combatoient, & quand Boucicault vit leur reffus, leur fit dire qu'ils les combattroient sçauoir est vingt Chre-Riens

Duc troificsme de Bourban. 305 stiens contre quarante des leurs Saurazins, & tat que le parloment dureroit estoit ordonné qu'on ne feist guerra l'un contre l'autre, & à peine estoyent les parlementeurs Chrestiens & Sarragins ensemble, dont le Duc de Bourbon, le Seigneur de Coucy, le Cointe Deu, le Souldich de l'Estaur, & les autres Barons s'esmerueilloyent, car tous ceux de l'ost tournovent à ce parlement. Monseigneur, les gens s'en courrent tous comme bestes, là où est Boucicault, & ne les poutons garder, & nous semble qui si n'y enuoyez aucun qui les retraye que la chose ne tourne à mal. Lors respondit le Duc de Bourbon, ie n'y peux enuoyer meilleur messager, que moy, iray ie mesme, lors demanda vne mulle qu'il auoit tousiours, & bien sembloit aux Seigneurs qu'il n'y pouuoit aller meilleur message pour les saire retraire. Si monta le Duc sur sa mulle partit de sa tente, & se mit au chemin auec les gens de son bostel: mais il ne fut gueres loing, que le suyuirent plus de trois cens. Gentilshommes: les Sarrazins qui veirent que le Duc de Bourbon (lequel ils recognoissoyent à sa cot-te d'armes) se venoit joindre auec Messire

Boucicault à moult de gens d'armes se

commencerent fort à retraire vers leuis tentes, & Boucieault & ceux qui auce luy estoyent de les chasser. E quand Boucicault vit venir vers luy le Duc de Bourbon, il se donna orgueil, & chassa plus baudement les Sarrazins, & le Duc de Bourb.& la compagnicalloit toussours après pour le faire retraire: mais quad Messire soucicault fut au pres des tentes, les Roys & Sarrazins se meirent en courroy de bataille hors de leurs logis, & Boucicau le se meit en bataille auec les siens attendans le Duc de Bourbon, & ceux qui venoy entapres luy, & paruint le Duc de Bourbon à ceux qu'il vouloit saire retraire, & parla à soucicault bien outrageusement des grandes follies qu'il faisoit : Mais le duc de Bourbon voyant qu'auec luy estoyent bien deux mille combatans, qui l'auoyent suiuy,& regarda aussi les Sarrazins qui abandonnoyent leurs Herberges, & se mettoyent en bataille tous dehors, dict., Mes amis puisque nous voyons le logis des Sarrazins abandonne allons de par vieu ferir parmy leurs Herberges, & si Sarrazins vallent rien, ils les viendront deffendre, & defendit le Duc que nul fut fi hardy de soy ofter d'ordonnance ne d'entendre à piller, mais se combattre effor

cement, & qu'au premier son de trompette qu'il feroit sonner chaeun se retrahit à son estendart. A celle heure le Duc de Bourbon premier, & les Seigneurs & Capitaines chacun selon endroict leurs gens d'armes, & Arbalestriers de Gennes, se terirent parmy les tentes des Sarrazins, & courrurent tout le logis, & couppoient les cordes des tentes, & bouterent le seu és logis de paille, & demoura le Duc de Bourbon auec son estendart de la ceinture d'esperance, à meillieu du logisaux Sarrazins vnoheure. Et pen dant cella arriua au Duc de Bourbon, le Comte Deu à biensept vingt combatans qui venoit d'vn autre leez deuers la matine lequel fut moult lie & joyeux, qu'il se trouua en celle place. Et pource que c'estoit tard dictele Comte Deu au duc de Bourbon, Monseigneur, Veez cy la plus belle chose qu'on peut veoir, & dont ie regracie Dieu que ie me suis trouve en vostre compagnie: mais pour Dieu retrayons nous, car il est vespre: & si Sarrazins couroyent en noz logis, il n'y est demeuré que le Sieur de Coucy à peu de gens, & foison mallades, se seroit tout perdu. Adonc le Duc de Bourbon, dict au Comte Deugnous y serons tantost au plaisir de Dieu, lors feit

208 Histoire de la vie de Loys sonner ses trompettes & le meit en bataille, dehors les tentes qu'ils auoient courues au ject d'vne pierre, & seit là le Duc vne or donnance, qu'au cas que les Sarrazins s'advanceroient, de leur courre sus, que tous à vn tas fe ferissent à eux fans les chasset:& meit le puc de Bourbon, quatre cens Atbalestriers Geneuois, & deux cens hommes d'armes aucc eux en maniere d'ym esle: si vindrent quatre ou cinq fois Sarazins pour cuider ferir en la queue, mais fierement on les reboutoit, & perdoiet de leurs gens , & tant qu'en bataille ordonnee s'en repaira le Duc en son logis, sans perte de ses gens, finon de six Gentilshommes qui moururent és tentes des Sarrazins par faute d'halaine au fablon, dont ne se pouvoient r'avoir parce qu'estoient trop fortarmez. Dot l'un fut le Sire de Vallly frere au Comte de Sanxerre, le second meffire Geoffroy de la Selle Guenon, & quatre Escuyers des leurs. Et le Duc venu au logis trouva Seignenr de Coucyen belle ordonnance qui estoit moult doient que's tentes Sarrazines ne s'estoit trouvé aucoloy, Sise remit chacun en saplace, & en son dedonnance, & les Roys Sarrafins, aufquels Chrestiens audient courd le logis, s'allerent

loger demy lieuë plus loing, & demeura le

Duc de Bourbon, apres tout cetyoquiaze iours deuant Affrique, où d'vn costé se d'austre, tant des Chrestiens que des Sarrazins, y otsaicts de belles appertisses d'armes. Car les Chrestiens s'accoustunioient des armes Moresques contre leurs ennemis, & les Saffrazins s'efforsoient des armes Chrestiennes pareillement.

Comment le Duc de Bourbon, & autres panditirent du siege d'Affrique, & da de belle maniere de partir.

## make CHAP. LXIX: 26 FIRE 757

Affrique auoit grand desir de l'auoir si luy seroit tourne à victoire, si present les Roys Maures, la pouvoit prendre, & à ce mettoit moult son entente, & aussi saisoient les Seigneurs & gent darmes de sa compagnie. Et pour plustost venir à la sim de son desir parla à aucuns des Capitaines & Patrons de l'armee Geneuoyse, de ce faist les quels suy dirent. Sire, ceste ville est sorte menuilleusemer & vous le veez & rest grandemer garnie de gens, & la sus sont ces Roys a grad ges que à nostre aduis ne se mouveron dechamp, & pour rien que vous faciez me

Histoire de la vie de Loys vous peoilent liurer bataille et nous metrent en delaiance pour faire consommer nos viures, Aussi en nos Naues n'anetraye ne hoicelle n'autre engin pour admener au mur, nostre eschaffault est ars, & les becsde Faulcon gastez, si ne sçauons mie de cery que dire, il n'y a dict le Duc, que d'enfai re d'autre: & ainsi comme Geneuois parloyent de ceste besongne aux autres patros deguerre & Capitaines estans és Galleres, vont demander ceux d'Affrique traictis, & requirent que les Geneuois feissent leur du siegele Royal Duc de Bourbon, & tous les autres, & ils feroyent tant par deuens leur Seigneur le Roy de Thunes, que son armoene feroit mal aux Chrestiens de dix ans: Si dirent les Geneuois que volonties direyent ces parolles au duc de Bourbon, en à la Cheuallerie, que ainfi le feirent prelons leurs compagnons; Lors feit relponce je poc aux Geneuois, que hardiment dis sét à ceux d'affrique qu'ilin'estoit mie là venu pour faire pactis, mais pour les conqueller, do plus dissent à leur Roy que Chrestiens n'auroyent que faire de luy, & qu'il neval--loit rien. Et sur cela leur feirent respons des Geneuois, dont ceux d'Affrique fer rient fort esbahis, & aufli oftogent les Go menoisaqui n'augyent plus dequoy main

Duc troisiefme de Bourbon. tenir leur Navier, & aussi la Chéballerse n'auoit gueres que manger, les Geneuois veoyans; que ceuxod'Affrique de leur volonté traictoyent, querirent vo autre traidis à cux qui fut tel; Que la rente que le Roy de Thunes prenoit chacun an sub Affrique,, ils la payeront aux Geneuois quinze ans , sans oc que le Roy de Thunes y puint rien, & dedans l'an Paystoient aux nucs commis de Gennes vingteine mille ducats pour les deffrayer de l'armée, & bonne & force corteré , baillos pyent relle, comme ils la demandarquenie, & la seuteté que Genetois demandoyent celloyent Cathelans, Neapolitains, 8 Sardins qui chayens marchands demourans en la ville phone tenir leidists traisis i /80 dura cedid; traistis lentre, cum quatre ziours contiens, que les grands riches marchands ne vouloyent ascorder somais quand ils orent affez debattu la chole, ils regarderent que tout quant ils auoyént vaillans, estoit en la villedemoult grandes tichesses de tous les trois pays, & que fi la ville se perdoit qu'ils seroyent destruicts, veu que leur Roy leur faisoit peu d'ayde. Si accorderent leur traictis, lequel rapporterent au duc deBourbon & aux Cheualtiers, & Aure le Duc de Bourbon toute la Cheuallesie ensemble François & Anglois, alçaudir fi ce traicis ekuit honnorable ou non, &coux elant en conseit, voult gue le Souldich de Lestaut de Bourdeldis squiefoit vni des plus anciens de l'armec, parlast le premier; & luy de manda son induis silequel Souldich, ditt que mie n'estoit raison qu'il parlast de ce cy lo premier, & qu'il mauoit veu gueres de choles en son temps i mais toutessois, il diroit volontiers ce qu'il un sçauoit a de ce pou qu'auoitveu en son temps selon fon aduis. Si dict que c'estoit laplus honorable plane enquey onques en la vicilio trouualt, d'audir âttendu la puillance de trais Roys par deux mois & demy en chip, affaillir kudville deumeeux Jansoc qu'ils ayont misorromede. Etndelpuis alle course leurs stenes 3 8 les idees par forcehops, minest phisigrande chose que la plus grando baraille que on pourroit veoir. Etiquant est du efaictis; dict encores le Souldich: Cu quoceux d'Affrique offrent il ost ausse honorable que si la ville eus esté prise, carvops les mettrez en trusge & scruitude, qui mest point de ressult & en la presence de toute seur puissance ាចនេះតិស្តាការ ។,

ne fuis qu'vn panure cheuallier, ie tiens ceste chose aussi honorable, que si rauois esté en trois batailles. Apres le Souldich parla Iennicot d'Ortquie Anglois, l'vn des vaillans Cheualliers quel'en scenst nulle part, lequel se tint à l'opinion du Souldich de Lestaur, & que verres il ne sçauoit que redire apres le Souddich, & telle fur l'opinion des Anglois. Si aduint apres que le Duc de Bourbon demanda au Comte Daulphin lon aduis, lequel dict au Duc: Moseigneur, il me semble que les choses ont esté si grandes & si belles insques cy, & le taictis si honorable, quovous ne le deuez nullement refuser. Après parlate Seigneur de Coucy, lequel dict plainement au Duc: Monseigamm, ne voyage in quey estes wenu est fi grand & si honorable pour vous, & pour tous ceux qui y out effe, qu'on ne pourioit diremieux, avelle puissance, come de trois Roys, aux grandes choles qu'aucz faicles; quine vous ontole combatre; & quelque entreprile que vous ayez faicte ou du meilleur, de aus sur plus auez ghign é leur logis sur cux, qui vault bien en honneur vne bonne bataille, & eltenomalledelconfiturepour cux apres vous auez le craict of igrand, done ils contasseruis. Hanquoy vous en pounez

Et quant eu a moy (dit outre souidien) que

bien partit honorablement, autant que fis vous auiez prinse la ville, & present telle puissance que vous veez deuant vous. Et aussi, Monleigneur, vos gens ont faute de viures, il y en a beaucoup de mallades, dont vous en pourrez assez perdre pour cause de trop demeurer ; & seroit voltre demeurance sans raison car vous auez le plus bel traictis que nul pourroit auoit pour vous & voltre compagnie. Apres on demandaile decret au Comte Deu. qui dict, qu'apres le Seigneur de Coucy, il ne sçauoit qu'amender : Er aussi feit au Sire de Grauille qui se tint à celle opie nion, & le Seigneur de S. Priett, & le Seigneur de Castillon, & rous autres Cheualliers, dont il y en auoit assez & durant ce parlementis les Geneuois ocent pris la source de leur traichis, dont apres guere na demoura qui ne fut ordonnéa la dospartie, & quòla naule s'apprestast pour partir au tiers iour, & à ce tiers iour le Duc ordonna advantgerde, bataille, & arrice regarde, pour intrer és vaisseaux à & did le Duc au Sire de Coucy, Beau cousin, vous feuftes le premier à la descéducen tere re, quand nous vinames deuat Affrique, & ie veux estreile dernier au monter en gallée au departie: Ettainli le foilt, & moult

le Duc de Bourbon vne Mesquite derriere vne vieille mutaille qui là estoit deux cens hommes d'armes, & cent Arbalestriers, & leur fut ordonné qu'il ne semonstrassent, sur peine de la teste, &y seurent depuis deux heures deuant le iour : & au Soleil meit le Ducion arrieregarde sur le port, & seit dire par tout que chacun se retrahit en ses vaisleaux, ainfi comme lauoit esté ordonné le soir, si le feirent. Ceux d'Affrique qui veirent la retraicte des Chrestiens, nonobstantletraictis qu'ils auoient auec Geneuois, feirent signe à leur ost que Chrestiens te tetrayoient, si vindrent tous les Sarrazins en bataille deuant le port; & nonobstant ce le Duc de Boutbon se vint retraire en belle ordonnance chacun en sa gallée, tournez les visages aux ennemis, & tant qu'il n'y auoit à retraire avec le Duc, sinon deux cens hommes. & quand les Sacrazins veirent qu'il n'y auoinguere gens à retraire, enupyerent leurs Roys fix cons hommes à cheual ferir sur ceux là , qui feirent vu grand cry, & le Duc de Bourbon tint pied ferme, & feist descouurir son embusche, & ferir sur eux, qui les rebouta si lourdement, que des Sarrazins à celle emprainte, y or morts de cent à six vingts, & puis se remit le Duc en

Histoire de la vie de Loys : saplace, où il demeura demie heure, ensem-ble l'embusche qu'il avoit saicte pour luy retraire, pour veoir si Sarrazins derechet le youdroient enuahir, lesquels ne vindrent onques plus, si se retrahiale Duc de Bourbon à son bel aile, sans nul empeschement, luy & rous les gens sur la marine, & luy estat en sa galloe, singla sur la mer&toutelarmee, tant des siens comme des Geneuois, & celle journee allerent en l'Isle de la Comulliere, où ils demeurer et lendemain tout le iour: Et les Roys Maures qui sceurent come Affrique s'estoit accordee, s'en allerent auce leurs Sarrazins chacun en leur cotrec: Et orent aduis les Chrestiens quel chemin ils feroient le plus honorable, & là meit le Duc de Bourbon en terme avec les Cheualliers de Frace & d'autre part qui estoient auccluy, & dict aux Geneuois: Beaux Seigneurs, veez cy ces grands Cheualliers & autres qui vous ont seruy, & ont employé leurs corps & honneur à vostre emprise, ils font venus de moult loing pour querir honeur, & pource ie vous prie mes amis, si vous sçauez lieu ou place sur les Mescreans, où moy & cesto belle compagnie se puissa employer, durant ce que nous fommes en.

semble, dictes le, carie suis profit de m'y employer, & le suis seur d'eux, comme auss

sont. Lors respodit le Capitaine de l'armée, Messire Ican Doultre Marin, pour les Seigneurs: Monseigneur, nous ne sçauons place où vous vous puissez mieux employer, que tirer d'icy en Sardaigne, où il y a vn chastel qui de toutes parts aduitaille le Royaume de Thune, où vont les marchads du pays, & chappelle le chastel de Cailhe, & qui le pourroit auoit on auroit faict vn grand dommage pour les Sarrazins, &assez bien aux Chrèstiens : car Sardaigne est vn plantureux pays qui les aduitaille.

Comme le Duc de Bourbon à son retour d'Affrique prist en Sardaigne aucunes places baillans vinres unx Sarvazins, & comme par fortune arriva en Sicile, où le Seigneur de Clermont le festona. Comme il appaisa les Sires de Plombain & de Lerbeaux contre Geneuois, Lo puis alla à Marseille.

#### CHAP. LXXX.

Pres que les Geneuois orent acertené L & faith lage le Duc de Boorbon d'iceluy chaftel, il dit & aush feiret les Seigneurs, allons là: Adonc de celle Isle où ils estoient nagea tout le nauye en Sardaigne devant Caille, où de plains venuë entrerent au

port, où il y auoit moult de groffes naues qui seurent prises par forces d'armes, & la basse ville du port, & lendemain se rendit le chastel de Cailhe au Duc de Bourbon,où il y auoit vn Capitaine qui s'aduouoit pour le Vicomte de Narbonne, lequel faisoit trop demaux, & estoit du pays mesmes: & bailla le Duc de Bourbon aux Geneuois ledica chastel en garde, ausquels il feit iurer promettre que nuls viures n'yroient en Thunes, & les Geneuois promirét au Duc qu'ils la garderoient bien & loyaument pour les Chrestiens: & sur celle promesse requirent les Geneuois au Duc de Bourbon: Monseigneur, il y a icy encore vne autre place, qui faict pis que ceste, d'advirailler les Sarrazins, & a nom Languillastre, & n'est mis si forte que vous ne la preniez du premier assault, si ne se rendoit. Si dict le Duc à sa Chevallerie, allons y, & ils y allerent, & des qu'ils feirent semblant de l'assaillir, ceux de Languillastre n'attendirét miel'assault: mais se rendirent au Duc de Bourbon, qui les prist à mercy, & les bailla en garde aux Geneuois, ausquele il seit promettre que à ceux de la ville ne feroient point de desplaisir, & feirent faire serment pareillement, comme aux gens du chastel de Cailhe: & de là prinrent leur chemin le Duc de Bourbon &

Geneuois, pour eux en aller, & vouloient forttirer deuers Naples, pource que aduitailloient Affrique, pour eux monstrer le traicté qui avoit esté saict : mais celle nuict fut la plusterrible fortune en mer, qu'onques Chrestien peust veoir; & cuiderent toutes les nauires & gallees perir, & par fortune arriva le Duc de Bourbon en l'Isle de Sicile, à vne cité nommée Messine, qui estoit à vn grand Baron du pays, appellé Messire Mensioy, Seigneur de Clermont, & plusieurs des gallees seurent separées, & vindrent arriver en moult de lieux, & de toutes les gallees de l'armée ne perilla sinon celle du Souldich de Lestaur, & du Seigneur de Chastelmorant, laquelle brisa par force de vent au port de Trapenne, & fur si bien secourue de gens, que ceux de la gallee ne feurent point noyez, mais ils perdirent leur bagage, & le Duc de Bourbon auquel on rapporta la nou-uelle de la gallée perie où estoient ses bons seruiteurs, lendemain enuoya sa gallee propre à Trappenne, où il n'y a que trois lieuës, qui les admena vers luy à Messine, où le Duc demeura huict iours Pour r'afraischir ses gens & mettre en ordre ses vaisseaux. Menfroy Seigneur de Clermont, lequel estoit Seigneur de Messine

Histoire de la vie de Loys fire de Trappenne, & Palerme, & de plus de la moitié de l'Isle Sicillenne, pource qu'il estoit podagreux, manda defesplus priuez au Duc de Bourbon, que bien fust-il venu en son pays, luy & toute son armée. Et par ce temps que le Duc festourna en l'Ite, le festoya grandement le Sieur de Clermot, & le deffraya grandement le Sieur de Clamont de sa despence, tant que le Duc y demeura par huictiours, ensemble le Sieurde Coucy, & le Comte Deu, & le Côte Dailphin : & quand le Duc de Bourbon voulit partir de Sicile, luy requit le Sieur de Clamont qu'il luy pleust le faire Cheuallier, car de plus vaillant Prince ne le pourroit estre,si en fut moult lié le Duc, & le feit Cheuallier, dot le Seigneur de Clermot le remercia Et aupartir dona au Duc deux beaux coutlius de la race de Clermont, pres de Palerme, au Seigneur de Coucy, vn, an Côte Daulphin, vn, & au Comte Deuvnautre, & aux gallees & naues des Geneuois vingt biscuits, chairs sallées, & autres prouisions : & commanda qu'aux autres vaisseaux les viuresne feuslent point encheris, si fut faict son commandement: Etle Duc de Bourbon regardant les agreables services qui luy estoient faicts en celluy pays, en l'écut tres-grand gré au Seigneur de Clermont, auquel à son partement

parethent, il donna vic conture dona fa devile d'Espotance. Phis demandalaux Geneuois quels voyagekiloferdient, li luy dimont Monteignout, au partir d'icy nous itôp parmer, & pourrez arriver depart vne ville qui est au dispos de Romanioclamee Tanasfine, où il y a bel port de mer, & ceux là conforcent de viure Affiique, ainsi que saloit Mile de Sardaigne, si ne pouvez mieux faire qu'au passer les assaillir & les destruire, & nous semble que c'est bon d'y aller. Lors enmaen gallees le Duc de Bourbon, ses Chevalliers & ses gens, & partis de sa naue de Messine, nagorent par mer aux voilles & aux rames tant qu'ils arriverent au port de Tarrassine: & de saict entrerent dedans, prinrent la basse ville, & assegerent le chastel, & dedans deux iours le chastel fut renduau Duc de Bourbon, qui le bailla aux Geneuols en garde fur les convenances & promesses qu'avoirfaict le Chastel de Cailhe & la Guillastre. Et de là se partit l'armee & s'en alla à Plombin aupres de Pise, & le Seigneur de Plombin estoit vn grand Gen. til-homme, & y audit eu grand guerre entre / le Seigneur Plombin, & les Geneuois qui duroit encores. Le Duc de Bourbon arriué à Plombin, luy requirent fort ceux de Gennes, que pour la guerre ancienne qu'ils

auoient entreux se de Saigneur de Plombin ; il la voulsit destruire len privient; i dict le Duc de Bourbons le ne suis venu pour faice guerre aux Chrostiens, mais sil est chose de paix en quoy ie me puisse emplayer, ie le feray volontiers, & l'ennoyeray querir, vous direz vostre raison & il dira la senne . & si aucune voye d'accord se trouve, i'en feray deuoir de bon cœur; lay icy a grand' foison de Cheualliers & EF cuyers, & lages gens qui sçauront bien or donner de vostre debat. Si dirent les Goneuois: Monfeigneur, nous sommes bien contens, quand de eecy vous plaist prendre la peine, si vous en remercions. Alors le Duc de Bourbon manda paraucuns de les Cheualliers au Seigneur de Plombin, qu'il vint parler à luy. Si vint ledict Seigneur an Duc lyement qui luy feist bonne chere, lors monstra le Seigneur de Plombin au Due les cautes de la guerre, & quelle querelle il auoit, & aussi feirent les Geneuois, lesquelles le Duc de Bourbon meit en conseil avec la noble Cheualterie qui estoit auce luy. Et sans vous faire plus long conte, les meitle Duc de leurs debats en si bon accord, comme s'ils estoient freres, & desseift une grande distension : Et de Plombin s'en alla l'armée en l'Isle de Larbe, où les Geneuois di-

Duc troisiesme de Bourbon. soiet auoir aucun droit que le Sire de Larbe leur tolloit, & estoit bien vray : mais avant que le Duc de Bourbos'en allast les meist si bien d'accord qu'ils en seurent contens, & que les Geneuois orent leur droiet. Et de Larbe se partit l'armee, & arriua à Portesin, assez pres de Gennes, & lendemain alla arriuer toute l'armée à Gennes entour midy, de laquelle armee descendit la plus grande partie, sauf le Duc de Bourbon, qui ne voulut point descendre à Gennes, ny aussi le Comte Deu, le Seigneur de Coucy, ne le Comte Daulphin, dont le Duc de Gennes & toute la communauté seurent desplaisans, car ils suy vouloient faire de grands dons s'il fut descendu: Mais onques nulle conuoitise ne le prist, si le prierent fort de descendre, ausquels il respondit: Messieurs, vous me pristes à Marseille, & laiemen retourneray; s'il vous plaist: cat alors que i'en partis, ie voüay à Dieu & à Sain & Loys de Marseille, que ce seroit le premier port à mon retour que le prentois à entrer au Roy-aume de France. Ainsi se partit le Duc de Bourbon & les Seigneurs au bon gré de Gennes, & s'en allerent à Marseille, & tous les autres descendirent à Gênes pour se rauigourer de la mortalité & des mesailes qu'ils auoient eu au siege d'Affrique &

X if

en mere dont il y en ot morts grand' foison, tant de Gennes comme d'autres, & à
Gennes mourut le Sire de la Sain de Seucre, Messire Guichard, sils du Seigneur de
Chastelmorant, & des Anglois douze, &
mourut le Seigneur de Castillon Bourdelois, & le Seigneur de Cailhac, & le Souldich de Lestaur, le Seigneur de Sain & George Grauille, & les autres qui se seurent repaissez se partirent de Gennes, & s'en allerent en leurs maissons.

Comme le Duc de Bourbon après son retour d'Affrique, feit son mandement pour ayder la Comtesse de Sauoye sa sœur, & de son douaire qu'on luy retenoit à tort.

# CHAP. LXXXI.

E Duc de Bourbon estant à Marseille où il demeura dix iours, pour secourir luy & ses gens, qui estoient moult soullez du trauail & grand' peine qu'auoient eu en ce noble voyage, cependant enuoya le Duc en Forest, où il n'y a que quatre, iournées deuers la Duchesse sa temme, & en Bourbonnois deuers le Seigneur de Nourris, pour querir ses cheuaux & autres habillements, qu'il luy con-

uenoit, & argent, dont il luy failloit grand foilon, qui moult en auoit despendu honorablement : & quand les cheuaux feurent venus, & ce qui auoit mande, se partit le Duc de Bourbon de Marseille, & alla en pelerinage à Sain& Anthoine de Viennois, & à nostre Dame du Puy, & puis en son Comté de Forest, où tout le peuple luy venant au deuant en luy faisant la plus grande chere & le plus grand honneur qu'on luy pouvoit faire par tout où il venoit, & en sa ville de Montbrison demeura huict iours auec la Duchesse sa semme, qui l'aymoit de vraye amour, où estoient leurs beaux enfans, Ican & Loys, dont le Duc s'essouyssoit moult de les veoir. Et ainsi comme illec sessournoit le Duc, luy surent apportées nouvelles, comme à Madame Bonne de Bourbon sa semme, sœur, Comtesse de Sauoye, on auoit soubstraict le gouvernement du Comté & de ses pays, lequel Comte estoit son fils, & aussi du Comte Verd son mary trespassé, & ne luy vouloient payer son douaire: si fut de cemal content le Duc Loys par expres du douaire qu'on luy retenoit à tort, & dict: puis qu'il en veut à belle sœur faire tel Party, il me convient remedier: & lors incontinent manda les Barons, Cheualliers & Escuyers de ses pays, qui seurent à luy à iour nommé: Si se partit le Duc Loys de Montbrison, & à belle compagnie cheuaucha à la cité de Grenoble, où àsa priere vindret pour estre à l'ay de & secours de la Comtesse contre les Sauoysiens plusieurs Seigneurs du Daulphiné. C'est à sçauoir Messire Aymard de Clermont Banne, ret, auec luy trois Cheualliers, quinze Efcuyers, & cent hommes d'armes, le Sire de Montchanu à deux Cheualliers & trente hommes d'armes, les Sires de Giers & Raiges, à quarante compagnons bien montez & armez, Messire Henry de Vallins à vingtdeux hommes d'armes, le Sire de Mot-regnault, & Gilles Couppier Cheualliers, à dixneuf compagnons, le Sire de Marmay & Vachon Daches, y vindrent trente hommes d'armes, François de Sain& Andrieu auec dix hommes, & Robiner de la Chassaigne Sire de la Mouliere, en Auuergne, y estoit alle à ses despens, à douze hommes d'armes, dont le Duc luy en sceut bon gre. Lors prist à dire le puc à ses gensd'armes: Puis que cy sommes ensemble, cos vaillans Cheualliers de Daulphiné qui sont venus de leur bon gre moy seruir, & accopagner, ferons chole au plaisir de Dieu, parquoy belle sœur de Sauoyene sera miede,

late Alors divent les Chevalliers tant du poulphine comme du Buc; qu'il madalt les dessances en Sanoye, dar ils estoient preste dentrer par armes, si que par force la bonne Dame receirft fon droict, c'estoit son douarb requ'à cort d'aluyiatoit tollu Muis le Comis teinie (qui puistfut premier duc en Sail udye) gertain que le fluc de Bourbonnois estoit it pres de luy mounois guerre, feiral-t sembler fon confeil, où estoient Modifie Ipani de Beauffort Chantollier les Sensichaux & Mareichaux du pays o Messire Bonifae & de Challant je Messire Gaspare de Moner maiour , & ce notable Elcuyer Oaphanie de Pimont Henry de Colombier; qui de tous temps en contre tous aboit suffenti la bonne vefue pame, en accrossfantioussous honneur d'elle, parlementerent fant enfemi ble, que par le moyen du sage Escuyerremonstrat au Comreson Seigneur les maux que pour icelle guerre pourroient ensurure, für enuoyée vnenoble Ambassade du Cote au Duc Loys de Bourbon en la ville de Grenoble, & ja la lettrodes deffiances elfoit faicle, que deuoient porter deux Escuyers du nuc de Bourbon, l'vn appellé Ponsare de grand Val, & l'autre Iean du Bois Lymofin , Escuyer d'Escuyric , quand depantle Duc se present lesdicts ambas-

Hestoired elections Long 3387 ladeurs, luy donon çans que pour Dieu ilne voulfiliguemoyer le Comte Comparent, & que ce qui avoit dité fai et tournant à outrage à la Comteffe la lœur, n'estoit mie venu dela partodu Comte ne des trois Effats de affez pouvoit ennendre la Duc Loyale parler des Ambassadeurs, qui dirent outre, come au Duc ne voulbis desplaire du gouuetnemet & administration des pays & Comte que pieça on desnie à Dame Bonno la fœur : car pareillement pame Bonne de Berry mere de nostre Seigneur le Comto a dravouloit avoir, qui nous témbloit ostre sistice, & hine & envicentre les nobles pames pource a esté deliberé par conseil que le Comte doit prendre le regime de les pays , & à Dame Bonne de Bourbon Comtesse de Sauoye, nostre grand, pame , sera presentement & de faict assignee certaine pension de tout son douaire, & annuellement payce de tout ce qu'on luy peut deuair, ainsi la iuré le Comte nostre Seigneur, & les trois Estats, sans aller au contraire. Lors le Duc Loys de Bourbon, commerationnable Prince, s'accorda aux parolles des Ambassadeurs, par ainfiqu'on tint verité à la lœur, lesquels s'en allerent à Chambery, racompterau Comte & cffeille vouloir du Duc qui feuret mouls

lyez d'iceluy accord : si ne dura guere que la promesse du traictis ne sust tenue bié & deuemet à la grande Cotesse de Sauoye: Dame Bonne de Bourbon, de tout son denaire & des arrerages. Si le partit la Damedupaya, que plus ne voule demourer, & s'on alla à Mascon, où despuis elle via vie moult fainctement & honorablement, & le Duc Loys son frere, qui de Gronoble pe s'estoit voulu partir tant que la lœur fut contente, remercia les Scient gueurs de pauphiné, & tous les autres, & livensia gensd'armes, excepté ceux de son hostel, puis s'en repaira à Montbrison, donnil estoje party, & s'en alla en son pue ché de nourbonnois, à Moulins où il wouun la Seigneur de Nourrys, & son conteil,quissourcint proude liez & joyeux de lour **Mignour, Mauffildetes gens.** The foreung a

Comme le Duc de Bourbonalla à Paris : 1976

### CHAP. LXXXII. Edde

Vand le Duc de Bourbon of Seigneurié par aucuns iours en sa ville de Moulins, le sire de Nourrys luy dict, Monseigneur vous estes venu bien à poince la mercy dieu, vous estes venu à vostre 330 Histoire de la vie de Loss

grand honneur, & tres-grande renommee tant de vostre voyage d'Affrique, que du secours de vostresœur. Et aussi le Roy de France, sait le plus grand mandemet qu'on veit faire long-temps a, dont ie suis certain que vous orrez bien tost nouvelles: mais qu'il sçache vostrevenue, & lors demanda le Duc de Bourbo, quelle partie Roy vou-loit aller, & ceux de son conseil, si luy diret qu'ils auoiententendu qu'il alloit en Bro-taigne. Adoc leur dit le Duc, les tres que feit Monseigneur de Bourgongne, entre le Duc de Bretaigne, & le Comté de Ponthieure, sont elles rompues ? ils dirent que ouy, & que Clisson & la Riviere, qui gouuernoient le trosne audient tout rompu. Si dictadonc le Duc de Bourbon, c'est malfaice & tres-mal conseillé. Ne demourg guieres que le Roy de France ne mandaît au Duc de Bourbon, que bien sçauoit sa venue, ses lettres contenans que apres l'hô-norable voyage dont ii venoit, il se voulsist traire deuers luy: & prestement si le feitle Duc de Bourbo pour obeir an Roy, & aussi pour le definqu'il auoit de le veoir, & à la part où il ot grand chere du Roy, & de rout le monde qui estoit là, & de deux iours en-tiers le Roynele Duc ne parlerent sinon des aduentures qu'ils auoient euës, & estoit

moult de plaisir au Roy ouir parler de celuy honorable voyage d'Affrique, dont le Duc de Bourbon venoit, & feirent bonne chere ces deux jours, & le tiers jour dict le Roy de France au Duc de Bourbon. Beau oncle, nous vous voulons direaucunes grandes choses que nous auons empris, cotre le Duc de Bretaigne, qui toussours ne se peut tenit de nous faire desplaisir, à la quelle choscrespondit le Duc au Roy. Monseigneur, si yous n'auez bien grade cause c'est mal faict: car vous sçauez, que Monseigneur le Duc de Bourgongne vostre oncle, qui à faict la paix d'eux deux ne scra mie content, & par aduenture ceux qui yous ont cecy conseillé, & qui sont auec vous tous les iours, sont partiaux, & regardent à leur faich, & pensent peu au vostre, parquoy vous auez ceste chose à mettre en grande deliberatio auant que vous entrepreniez le saict. Lors dictle Roy prestemet, Beau oncle nous auos tout deliberé, & est nostre mandement faict qui doit estre d'icy à 15. iours au Mans. Si vous prios qu'à vostre puissance vous nous accopagniez,&loyez à celuy par deuers nous,& de ce nous vous prios bien cheremet. Lors dict le Duc de Bourbon, Moseigneur ie feray ce qu'il vo° plaist: mais ie me doute que ce soit mal faict ou vous allez!, & ne sçay si Moseigneur de Bourgongne est cosentat

de cecy. Adone luy diet le Roy hastiuement: Nous n'en prenons point conseil à
bel oncle de sourgongne. Si diet le Duc de
Bourbon au Roy, Monseigneur, il me
semble que c'est mal faiet à vous, car Clisfon vous faiet estre partial pour le Comte
de Ponthieure, contre le Duc de pretagne qui est vn grand Scigneur, & qui
vous peut hien seruir, & vous ne deussiez
mie prendre à coeur cecy, mais deussiez
mettre peine à leur desendre toute voye
de saiet: car ils sont vos vassaux. Et sur ce
sur faice le traicté que Monseigneur de sourgongne seit à Angiers sequél vous deuriez
tenir, & ne suyure point de partialité.

Commete Roy de France alloit en Bretagne faire guerre au Duc, & comme pour une maladie qui luy vint, luy consint retourner.

## CHAP. LXXXIII.

Harlos Roy de France, quand ilot ouy le bon conseil que luy donna le puc de Bourbon ne le voult plus escouter: mais luy dict: Beau oncle, certes nous auons promis d'y aller, si le tiendrons & partirons de Paris d'icy à quatte iours, pour estre au Mans huict iours de uant le mandement

afin que toutes gens qui sçautont que nous serons là, y tireront plus volontiers. Et pource vous prions Beau oncle, que vous en veniez auec nous pied à pied, & enuoyez aucua Cheuallier à vos gens, & qu'ils soyent à vous à iour nommé. Et aussi Beau oncle de serry y sera, & scau frece d'Orleans venra auccarous. Alors le pue de Bourbon qui ne pounoit destourner le Roy, enuoyava Cheuallier ales gens afin qu'ils le suyuissent si le feirent, & le Roy de France estoit jà party de la Cité de Paris, & s'en alla au Mans l'an que l'en conwit mil trois cons quatre vingt dixlept, où il demoura douze iours en attendant toute lagrosse puissance de son mandement, lesquels vindrent au Roy de tous costez. Et cux venus, si voule partir du Mans le Roy, pour aller à Angiers. Et sen alla le Marcschal Boucicault deuant à la Flesche, pour faire le logis du Roy, & de là à Angiers. Etl'endomain se partit le Roy pour s'en aller loger à la Flesche, & passa par les plains de Pontyallain, où le Connestable de Guesclin, quois jadis desconfit Messire Robert Cannollo, & en celluy plain suruint vne soudaine maladic au Roy, dont il moist la main à l'espee, & couroit sus à chacun, & tous le suyoient, caril ostoit bel Chevallier

de corps & de membre bien raille, & estoit bien a redouter. Le bon puc de Bourbon, qui veid le Roy en tel essat, sut moult dolent: prist douze Gentils-hommes, & vint à luy, & luy dist, Ha Monseigneur est-ce bien saist, vous saistes belles œuures, vous vous deshonorez: Le Roy qui l'aymoit &le craignoit fut tout hoteux. Adonc se trahit le Duc de Bourbon pres de luy, & luy dict : Estuyez vostre espee, si ne le voult le Roy faire. Quand le Duc veid cella, il dict au Roy, Monfeiseigneur baillez la moy, si le feist, & loss le Duc de Bourbon dict, à quatre Escuyers. de ses gens bien armez, qu'ils prissent la bride du cheual du Roy, & de Pont y lin retourna l'ost, ou fut ramené le Roy an Mans qui estoit en tres grande fureur, caril faisoir grande challeur du Soleil, & ils'elchaufa en luy mesmes si fort que c'estoit la plus grande merucila du monde, & pour l'eschauffement qu'il auoit en soy conuint demeurer au Mans, l'espace de treize iours en forte continue; & ce pendant il feit sa neufueine, au glorieux Sain& Iu-lian Patron de celle Cité, & auoit on licentié toutes gens, & s'en estoyent retournez en leurs places, & au bout de treize iours, la mercy pieu, le Roy aman-

da fort, & l'amenerent le Duc de Berry, & le Duc de Bourbon à Paris, où il fut longuement malade: car il guarissoit pour vn moys, & l'autre moys estoit mallade, & luy dura celle maladie tout l'an, voyre de foys à autre toute sa vie qui fut longue, dequoy il aduint que pour celle maladie les Princes du sang Royal, par especial trois, c'est asçauoir le Duc Loys de d'Osleans frere du Roy, le pue Iean de Berry, le Duc Philippes de Bourgongne ses Oncles dirent qu'il falloit mettre gouvernement au Royaume de France, dont ils feutent en debat. Carle Duc d'Orleans disoit pource qu'il estoir frere du Roy, que le regiment luy appartenoir, le Duc de serry, qui estoit plus aucien oncle, disoit qu'il deuoit semblablement auoir, & le Duc Philippes de Bourgongne, qui estoit un tresgrand Seigneur, & sage, & aussi oncle du Roy, disoit aussi que à luy deuoit appartenir le Gouvernement, dont par tel debat, & estrif vint dissension au Royaume.

Comment l'Autheur parle un peu de fortanc , & qui luy en semble.

#### CHAP. LXXXIIII.

"Aymaintesfois pensé à aucunes choses Lque i'ay veu de long temps; comme fertune, ainst qu'il me semble, n'estautre choie que permission divine. Car moy estant en ceste mortelle vie, ay veu plusieurs Royanmes par division choir en miserable ruyne, dont les plus grands, & mesment les Heritiers estoyent dechassez ou morts, & altres escus en leurs sieges, & obtenir leut Seigneurie. Ainsi fortune par diverses minniere par sa moquerie tourne au rebours 38 iamais n'est stable; en monstrant que soubs le ciel n'y a rien. D'icelle parle l'excellent poète Bocace en son liure du cas des nobles ou chacun Prince tenant Seigneurie se deuroit mirer, afin qu'il n'encheust par son prochast à estre d'escript en celluy volume qui ne parle sinon de la miserable fin aduenue aux plus grands, dont on ne tiet compte. Et mesme le Philosophe Sophocle Grec, en sa grande vieillesse feit en vers diuerses tragedies, esquelles il d'escriuoit les mauuais & desordonnez fruicts de Roys & des

& des haults Princes du monde, parquoy ie seconte volonfiers ce poundonner entendement à tous, que fossure est muable: parquoy en elle pul ne sedoit fier, mais seusement en Dieu, dont vient tout le bien. Et pant venirau propos de la matiere, ne fut affer mais fortune diverse, & amere au doux peuple François; tant de l'estat de l'Église que des Nobles, en les naurant de playes ruelles, quand I'vn des preux & vaillant Cheuallier du monde, Prince & Roy d'icelleterre, par l'inconvenient d'icelle maladie, sepouvoit tegir son Royaume, dont il advint que les Ducs ses freres, & ses oncles orent entre cux vn peu d'enuic, par conunitife de gouverner; mais le tres-preud'homme Prince, & vaillant Cheuallier, le Duc de Bourbon alloit de l'vn à l'autre, leur monstrant comme craincte & obeyssance shoit dene au Roy, aussi bien comme deque par divisió ne se maquassent d'eux, les autres natios n'éniassent le Royaume, & par especial les ennemis anciés les Anglois qui à si grand peine on avoit mis hors, & volantiers y entroyents'ils veoyent leur tour. Ce & plusieurs notables dicts, disoit le bonpuc de Bourbon, aux autres Princes qui s'amollicent par maniere qui n'y encourust au-

cune voye defaict, & gouvernoient si bien à poinct qu'on se contentoit assez, & nonob-stant la maladie du Roy, auost bonne paix au Royaume, par le moyen du preud'hôme, & bon Princele Duc de Bourbon, qui à ce maintenir mettoit grand peine, dont à Paris & par tout il estoit loué & honoré, & aymé de tous merueilleusement : & durant celle bone paix, & florissant le Royaume en tous biens, moult de hauts Seigneurs, en autres terres faisoy ent guerres, & pource enueye-rent en France, où estoit la gloire de Cheual-lerie, leurs Messages aux Ducs Seigneurs en France regens le Royaume qu'il leur pleust enuoyer à leur ayde, des Cheualliers qui de bon cœur y alloyent, & volontiers és voyages s'éployoient pour non estre oyseux, dot I'vn des Seigneurs, qui faisoit guerre en ce temps, estoit le Comte Ican de Haynauk, Ducde Hollande, lequel s'intitula Roy de Fiise, & entreprit la conqueste, où il alla de Fiance noblé Cheuallerie, & vn peu apres alla haulte varonniede France, & d'ailleurs en Hongrie. Or passé la riviere de Danone, auquellieu vn Prince de Turquie Sarrazin, appellé Basuc, obtint la bataille contre eux, l'an miltrois cens quatre vingt treize, dont moultamoindrie en fut la Chrestiet e pour les nobles qui là moururét, & netarda guie;

Duc troisiesme de Bourbon. requele Roy Richard d'Anglererie; apres par lien de mariage (qui est alliace charnelle) print'à femmela fille du roy de Frace, nomes Dame Ylabeau, don't pour celluy mariage, lon cuydoit que la paix de deux Royaumes set faice pour touliours: mais fortune qui est variable, tourna sa roue merueisleusemét Bontre celuy Roy Richart, car quand il pen-Witestre au plus haut de sa gloire il descheut, &le trouva on mort:aucuns dient qu'ils fut secispar conspiration des plus grands du pays, & autres disoyent qu'estont inort en prison:mais en quelque maniere que ce fut, la Royne sa femme retourna en France, & le Cote d'Herby appelle Henry, esteue fut en Roy d'Angleterre, & appellé par les Ba-Tons du pays.

Comme le Duc de d'Orleans fut occis à Paris, & Comme le Duc de Bourbon en avoit mere douleur.

### CHAP. LXXXV

Prayencores vn petit, pour ce qu'elle le boute en tous estats, vray est qu'en l'an mil quatre cent, que la paix heureuse duroit en France (côme il sembloit) plusieurs Princes deboutez de leurs Seigneuries venoient

en France, à refuge soubs l'espoir d'estre se courns & remis en leurs Seigneuries, aut quels le Roy quant estoit en fante faisoit hone chere, & leur donnoit estat bel & grand. Et parce teps y estoit venu le Roy d'Armer niedes armes de Luzignede dont selo Roy Chippre requerat lecours correle Soulde Seigneur d'Egypte, & de Sprie qui l'anois iccie de fon Royaume : maisen pour suyust cefaict inburut à Paris, & fut conceuely en habit Royal, aux freres Prescheurs res fronorablement aux despens du Roy de France, Et en celle sailon paur va sembla-ble cas vanten France, par deuers le Roy, ce noble Prince & bel vieillert, Monsoigneur Manuel Paleologue Emporeur de Constantinople, pource que le Prince de Turquie luy auoit moult de sa terre conquise, auquelle Roy seit bonne chere, & le receut grandement, & fut loge au Louire aupres Bourbon, le Duc Loys luy monstroit de grandes amitiez, & le traictoit amiablement, dequoy l'Empereur & sa Cheuallerie Gregeoile l'auoyent moult à gré Esper iceux iours que l'Empereur Gregeois estait à Paris, for faich le mariage de Jean, Comte de Clemont fils au Duc de Bousbon. & de l'excellence. & viennence Paincole Dame Marie fille au Due de sessy laque

Etistogre de la vie de Loys

340

Duction against ac Bour bon? biampirent Contaile le Blois & CELE our fantatelte grandette प्राप्तानान , वर्षा Pal missiParts, our efficient Roy François, & lo Greo Empereus chienible; la hante Ba rounie de France, lesquels mailez orent Loys le premier ogay ne vestion guicits, Charlesqui for Conte de Clermont quad for perugu vito; & deppuis marie à tresnols of money less say but de Boutgengge देवन रहातुत्तात्राम् out pelle dene mition ; & l'autre Loys de la Confle le Monspendierse Riemarie a haffitab'e offi to prophin, Activious discilles dignetitie, its y washine Beine fine tent them append Alabel! क्रिक्टा क्षा है। इस मार्थ का कि विश्व का स्थाप कर में कि विश्व के स्थाप कर है। mo ફે માના જેલામાં કે કે કે કે કે માના માના માના કે કે કે માના કે કે કે માના કે કે કે માના કે કે કે માના કે કે Sing में शिर्मार के हिंदी के महामित्र के महिंदी करा उन्हरू hondered farther bashennes aministration मार्थ हारा क्षेत्र भारता कार्य क्षणी अधिका में क्षणका क्षण apetemene, d'ampose l'ah anoit firit quatie appolit Range u Danquemonune ; पेपा eftoltestigrand pentance; qui audit trop golinictiementaice auties les alliez, it onli-sensentroeux de fant suct le Due d'Orfeans Preiedo Ruy de Plance, & difor Rudlice à Y iii

Histoire de la vie de Logs : 1861 ses sequaces que le Dac d'Orleans luyanoit faictperdre vn grand office de Tresories qu'il ayoit, & qu'il le vouldfoit avoir tué de la main, & perseuera tant Raulet en la mauvaistie, que luy & ses alliez espieret le puc d'Orleans voenuict qu'il venoit de l'Hostel de la Royne de louper d'appecelle, & la racofontet des choses qu'elle vegit, & n'auoit guere me né degens le Duc pour le courroum qua Rior ne auoit de la malladie du Boy fon Seigneut, qui encores duroit, & an retour que feit la Duc d'Oileans de l'Hostel de la Royne, vne mid de S. Clement, au-vespre bien tard, Raullet Danquerouillesteloy traiftrerbaut, & les complices, luy faillirent au devant, & le menttigient mannailemer dont Bigg ping longuement, & selvysitault traite qui aucc les lieus qui orent faist selvy homicideus detellable etahison medlennist memos; sen allerent, & vindtentua Panisi Ainsi sut mon le Duc d'Orlgansa dontifisquis-noylo, & Biand depat int deflore dei a gebnie dade longuement, & moult grand douleur on le noble auc de Rourbon qui sant estoit loyal

& prend homme de vereur more l'aimé frete du Roy son Souverain Seigneur pars relles gens comme vous avez ouy, & son propre népueu & pource nul ne pour per en seruit imaginer les grades douleurs q le puc auoit. Apres il voit le Roy son droichurier & Souuerain Seigneur, en sa malladie que chacu sçait qu'il auoit, car vne fois il estoit sain, & vne autrefois malade, qui estoyeut deux ameres douleurs que le Duc de Bourbon auoit en son cœur douloureus ement.

Comment l'Aucteur commande fort la patience du Duc Loys, & la belle vie qu'il menoit.

CHAP. LXXXVI.

V Duc Loys de Bourbon, souvenoit biensque l'homme sage doit estre en perilasseuré, peureux en prosperité, & ferme en aduersité, & pource des choses qu'il veoit estre aduenues au Royaume, par misetable fortune, tant auchef qui estoit le Roy, commeau frere d'iceluy, le Duc d'Orleans son nepueu, qui estoit occis si villainemet, patiemet portoit la douleur, & gracioit Dieu de tout. Et en esperant que pieu de sa grace enuoyast au Roy planiere santé, demouroit le puc de Bourbon à Paris, où il faisoit faire souvent processions, & donner aumosnes aux Pauures, & se trauailloit moult d'aller & venir aux Seigneurs, si que rumeur ne fut entre eux, laquelle fort se doubtoit, & que le Royaume n'empirast, &

Histoire de la vielle Logs estant en celle attente renoit lois le Duc grand finel à Paris, en fon hostel de Bour bon, ainsi que bien l'avoit accoustume de tout temps, & estoyent bien réceus toutes gens qui venoyent. Et aduint que quand le Roy estoit mallade, qu'il ne tenoit poind de Cour, tous ceux qui venoient à la Cour du Roy, & rien netrouvoient appareillé, di-soient, allons nous en disner à l'Hostel du Duc de sourbon, & nous y seros bien venus. Ainsi les nobles homes, & officiers venoiet leans, dont le puc estoit moultiqueux, & les recevoit liement. Or avoit le Duc de Bourbon vne coustume qui est reputee dignede strebelle, car il vouloit que les hommes selon leurs honneurs, feussent assis, & seruis grandement, & bien auoit officiers en celuy Hostel qui le sçauoit faire, dont le Duck liessoit en les veant ainsi par ordre, & volon-tiers mangeoit en tinel pour veoir celle es-pagnie, & pource que nul n'entendoit sinon adce pour quoy seoit à table, s'estoit à esse bien ayle, il vouloit que nul ne patlast, & afin que plus grand filence fut tenu, luy estant à table, auoit ordonne que deuant luy ne feussent nulles gens ou poy, sinon ceux qui

estoient ordonnez à le seruir, c'est asçaudir le Pannetier, l'Eschançon, l'Escuyer tranchât, & Baudequin, Meschin, le bo Maistre d'Hoste

quide to be represent garde, be pourced that nelocoupante notion mager, aux deux bours de la table undicht bares closes ff qu'on nepeult Baffer au detrier de luy pour turbeffon entendement, & pour effre plus ententil aux grandes affaires qu'il auoit au Royaume; thin ch conseil qu'en autres choles dont iff aut bie venir à fin: Et pour audit plus haute memoire failoit lire à lon disner colitionellethent les geltes des tres-renom= : mez Princes, jadis Roys de France, & d'autres dighes allibuneur, & en ce le delectoit apres le Service Dinin, Alffiel l'Office il ditoit tres-reverementi, & luy dine & gra-ces dicessa Piet, sen partoit chacun & retouthoie ut fourent: Si dufàilt longuement celle dance que le Duc de Boilibon le trouva codebitide for kante militabel d'or, où il denone à Paris : Car les Marchans loy deliutolent ce qu'il d'enfandont; pout ce qu'ils le fauoient preud homme; es payoit volontiefs. En leeux louts adding que Loys l'vis des fils au Doc de Bourbon en seune aage trespassa de cestecle, Requelle Duc de Berry en lon villant aubit moult cher : car il eftoit beliouvencel, advenant, platfaht, & lon parefit, & pour la bonne amour qu'auoit à luy se partie le Duc de Berry de Nesses chichastel, passa la riviere de Scine, entra en Bour-

Histoire de la vie de Loys bon en l'hostel du Duc Loys pour le seconforter: & quand le Duc de Bourbon sceut que le Duc de Berry venoit, se pensapour-, quoy il venoit deuers luy, capja auoit sceuengreger la maladie de son fils : mais nonobstant ce qu'il sceust la cause, alla il au deuant de luy, comme faire le devoit : car le plus grand oncle estoit le Duc de Berry, & pour sa franchise le venoit visiter. Et tant tost que le Duc de Berry vit le Duc de Bourbon, luy soubs-leua le cœur, fremirent ses yeux, & se prist à pleurer si qu'il ne peut mot dire: Adone le Duc Loys de Bourbon le sit aller deuant & monter en hault, en vne chambre où estoient moult de gens, & commença à direau Duc de Berry: Monseigneur, le vous remercie de la bonne visitation que m'auez faicte, & dela pitié quauez de beau fils Loys qui est allé à Dieu: cat ie sçay que pource estes venu à m'en dire la certaineté, bien me suffisoit vn mineur Seigneur de vous : mais bon sang n'oublia onques l'amour naturelle que doit auoir l'yn à l'autre. Pourquoy ierous dy, Monsieur, que ceste vie passible n'est fort vne hostellerie: mais la vie aduenir, & la ferme & propre maison de l'ame immortelle, est la bonne connoissance pour voller à Dieu: car.

Monseigneur, à mon aduis la fin de viure est tres bonne, puisque l'homme a saine pensee, & entiere raison, a naturels sentimens, certains & fermes pour offices, appartenans: à vie humaine: & vous sçauez, Monseigneur, que nature mere de toutes choies, a donné a nous hommes, logis pour demeurer ensemble, mais point ne nous a donné mailon pour toufiours habiter: Parquoy, Monseigneur, si Dieu a pris mon fils s'estoit son plaisir, il le m'auoit presté, il l'a voulu pour luy, le sien Nom soit benitt, paraduanture il eust esté meilleur de toute sa parenté: mais fortune qui met les bas en hault, & les haults en bas, l'a mené trop tost à fin. Le Duc de Berry & les autres oyans si laines parolles du Duc de Bourbon, ne se peul renpabstenir de pleurer : mais le Ducide Berry deualla le degre , alla à la chame bre auec plusieurs nobles hommes où estoit le corps de l'enfant prest de portes en terre, auquel il feit honneun. Et quand le Duc Loys de Bourbon qui estoic à sa gallerie regarda les processions partir de son hostel à cont grand luminaire, & le corps de son fils gisant en biere, suy atendritlecœur, & larmoya dedouleur paternolle, & incotinet s'en entra en sa chappelle in all the real control of the same

348: Histoine de la coode Loge du il appella son confesseur Maistre Pierre da Chancelle hon Theologien a & autres Chappellains qui feirent l'Ossice dinin pour l'ama de l'enfant nouvellement trespassé, lesqueult auce la Cheuallerie & Ossiciers de l'hostol se miroient en la constance & patience du Due seur Seigneur & Maistre

Comme le Duc de Bourbon print congé du Roy, s'en vint en son pags, où il ordonna de s'es besongues Es comme le Sire de Nourrys par son bon confai pournoya aux affaixes du Duc.

## CHAP, LXXXVII.

paracheué, ne custamie le Duc de nous bon son Pere de tenir l'estre & und quit audit accoustimé, & tant qu'aucuns des sonnesses des binances suy dirent plus seint à vostre hostel manger, pous en este content, & il nous doit bien plaire i maisles Marchands qui baillent les denrees nous chargent sons d'estre payer, si vous supplians que sur ce vous plaise d'aduitée. Ausquels respondir le Duc Mes amis, vous dittes bien, ie me tiendrois mai content su nul se plaignoit de moy: mais ce que l'ay sait nul se plaignoit de moy: mais ce que l'ay sait

insques cy, a esté à l'invention que Monselgneur le Ray vint en lanté, si que les mobles hommes & servicenes de son hostel custone quelque guerdon de leur services mais que ievoy que à Dieu plaist estre longue infirmité en la personne, ie l'en regracie, fi adniferay à ce que m'auez diot; & vae chole Nous dy, que ne m'estrangez point les Genilshommes qui ont accoussumé manger enma Cour, qu'ils y viennent, fi luy dirent que non feroient-ils: & sur ce pensa le Due de Bourbon longuement à luy mesmes troischoles, la premiere de prendre congé duRoy en la bonne guarifon, la leconde, fi estoit de sectraire en les pays, & penser de soname à regracier Dieu des biens qu'illuy adonnez, le tiers, si estoit de loy acquiter à tous ses debteurs de toute la despense qu'il avoit fai cen fa vie, afin qu'il ne deuft rien à la fin de ses iours, qui citoit belle pensée depreudhomme Seigneur. Si aduint que quand le Roy de France tourna à guarifon pour celle fois, luy alla requerir le Due de Bourbon congé pour aller en les pays, fine le voult le Roy donner congé, ains luy dicte Hahadeabeau Oncle, il n'est pas temps de vous en aller, lors luy respondit le Due de Bourbon: Monteigneur (faict-il) A thei temps, car ie suis vieux mesonon, &

m'acquiter de tous ceux à qui le doibs. Lors luy dict le Seigneur de Nourris: Vous prènez vn bel &bon chemin pout l'ame & pour lecorps, & quand il vous plaira ce qu'auez dict sera faiet. Adonc dict le Duc; Nourris, mettez rrois Cheualliers qui besongnent en ceey, car n'y pouuez bonnement estre, pource qu'il est necessaire que continuellement vous foyezauce moy, pour aucunes affaires: que l'ay à faire. Alors le Sire de Nourris par le commandement du Duc commist en la chambre des Comptes pour ouyr cecy ceux quiy seroient, C'està sçauoir, l'Hermite de la Faye, Chastelmorant, & Messire François d'Aubicecourt, pour trois Chenalliers, & vn Clerc pour escrire ceque les gens de la chambre des Comptes monstreroient. Fut la chose si bien demenée que les Cheualliers commis & ceux de la chambre des Comptes, au bout d'un mois rapporterent au Duc leur Seigneur qu'il auoir quatre vingt mil francs de domaine, qui fut tenu vne belle chose à ceux qui l'oirent. Et lors dict le preud'home Seineur de Nourris, Vous n'estes mie pauure clert, carla merci Dieu, vous auez assez pour ousacquiter, & pour tenir vn tres-grand Mat, lors lui dit le Duc, Sire de Nourris, vous h'auez bien aidé à le croistre, & voudrois

52 Histoire de la vie de Loys

bien aduiser ce qu'il touchera à ma despeti-ce-& le remanant demeurast pour m'acqui ter: Lous lay dichle Sire de Nouris: Monseigneur, la despence de vostre hostelgistes voltre vouloit : cat nul n'en peut ordonner que vous, & la faire telle qu'il vous plasse: mais adultes vue fomme pour fournit à vofixe despence telle comme your voudre, tar ces quatre vingt mil france que icven ay dich, n'est pas argent comptant, mais il la recepte de bleds, de vins, poullailles, & maints autres domaines, & auez là, Dieu mercy, en vos pays de Bourbonnois aller viures de toures garnisque pour viure: mais nonobstant cela il fault moult d'autres cheses en l'hostel d'un tel Seigneur, comme yous estes, car il y a besoin foison d'argent pouracheptor autros choles que estasiges espices, & autres affaires qui surviconenten l'hostel d'vn Seigneur, tant en Ambassades comme en messages, & pour vestir vous Madame, voftre Fils, & ceux de voftre hostel, & aussi convient donner dons particuliers à moult de gens qui à vous viennent de par les Seigneurs. Si dict adonc le Duc, Sire de Nourris, yous auez tresbien adusse,& est vray ce que vous distes, pource vous pris que vous aduitiez quelle somme il faudra, & mettre en chargne à fournir les chois principalla

principalles. Le Sire de Nourris qui veit que c'oftoit le vouloir du Duc, luy dict: Monicigueurs des affaires dervous grand Prince, font telles comme il vous plaif, & ancunesfois les despens signands qu'il n'y a point de melure, & me luis pense de moy meline, que veu ce que vousauezassez bleds, vins, poullailles, & cire; que le vous avez vingt mille francs en espargne pour les aboles qui vous pourroient luruchitjique voltre ellaisscroie Inonorablemenega&cohoro que wolledpays de Boutbonnoise de Horefts de Combrail. ele, fournirolenebien dout bécy) comme illa efte die: Et encores diet au Due le Sire de Nourris, l'ay adollé auco les gens de rostre Coleil, que le payside Beauloulois, Chastel. chinon, & Clernioneen Beauvoisin, vous auront acquite dedans trois ans de tous vos debtes: Mais vostre conseil & moy outre sauons aduile que pour payer les menues debtes, dont les paudres gens sont souffre-Leux, nous chemberons à toutes mains les vingt mille francs pour payer icoux debtes, & les gros debtes seront assignez sur les trois pays à cottainstermes, dont les debteurs seront bien contens, & ainsi serez quiste: & encores acons adule, fivous vonlez que la chofesentretionne, que vous laiffiez en paix les baltimens de voltre hostel

Me Histoine de la vie de Loys 354 de Bourbon à Paris, qui tant vous ont cou--fie & coultent, & tous autres edifices . excepte le Conuét des Celestins de Vichi, par vous fondé en voltre ville, & si vous saides ceil nous estaduis qu'auant deux ans passez vousilerez quitte, & voltre estat tenu bien grandement. De tes parolles fur fi aife le Duc de Bourbon, & filoyeux que morneil les you ban coli il sanduis du Sire de Noun ris: Mous maner noté des grandes penfrasan quoy ic fos angues, qui to: a duré blus d'un ans delatien blis dehors pas volte ibonioonfril :: Maisof io vous ay donne en moy leuiancallezpaine, il est railon que ie la doint engnoistre sidiot le Sire de Nontis, Monteigneur, it suis content de volte bon vouloir, & preshala vous toussaus o diedans trois ans de catados e ran gage v lishnan e illov and i eestst 260mme le Duo de Bourbon enuoya de ses genses - l'Eneschade Mets on Worreine, su l'ande de son parimalo Cardinal da Lunimbaurg, qui, gres, el -एडिक्फ्रविचा १०१८ ने mod १००१ के जिल्ला स्थाप res. Wiet gras debres ferout affiguez feries The pay INVXXXLet A Hact les deo esen contens, & ginfi ibren Ter E. Dur de Bourbon, chant en son pays ede Bourbonnois, feurent bien subahit Iss wrais Countibus seguences do de qu'ils ne

le venient en cour, car il leur estoit resuge à la cour du Roy, si envoya deuers lug vn sien parent V valerion de Sain & Parte, en luy mandant : Mon tres, honore Seignour, plaile vous sçaupir que nostre Saince Pere le Papea faict mon frere Pierre de Luxembourg Cardinal, & pour tenir fon estat luy a baille en commando l'Eucsché de Mets. qui vault soixante mille florins de Rhin, & est vne grande chose: Mais il est vray qu'aucuns Allemans desobeysians au Pape, tiennent les places de l'Eursché, lesquelles sans vous ne pourrions recommer, qui elles no-Are tuition & gouverneur, pource si vostre plaisance estoit de nous ayder & secourir de quatre cens hommes d'armes, & quelques six cens que i'en fournirois de nos amis & parens, l'ay esperance en Dieu de faire aucun bon faict : carmon propre frere le Cardinaly ventra, qui a bonne renommée de preud homme, & sans vous qui auez tousiours est e nostre Seigneur & amy, nous ne pourrions ceste chose conduite, & vous. Iupplie que si c'est vostre plaisir d'y enuoyer, que ceux qui y viendront apportent vostre enseigne, si en seçons mieux appuyez, & par cela on verra bie que nous ne sommes point desaparentez de Seigneur ne d'amis. Tantost le Duc de Bourbon seit partir vn He-Zij

TOWN THE WE DOWNOON.

rault, lequel denonça au Comte de Sain & Paul le bon vouloir du Duc, & qu'il neluy faudroit point de cela, se tint tour asseur: Et pour non faire long compte, renuoya tantost le Comte de Sain& Paul pour remercier le Duc, & luy supplier que ses gens feufsent prests d'estre a Arch en Barrois dedans vingt-deux iours : Si feit le Duc de Bourbon mettre ses gens en appareils qu'il vouloit enuoyer, pour estre à celuy iour, & bailla son enseigne à Messire Ican de Chastelmorát, qui touliours la portoirapres le Duc, r'enuoya le Seigneur de Cordebeuf, Messire Regnault deRoye, Michaille, le Bastard de Glarins, Belleuaunie, & le Borgne de Veaulfe, mettans ces six Cheualfiers pour le gouvernement de ses gens, qui estoient quatre cens hommes d'armes, les paya le Duc de Bourbon pour vn mois, & nefaillirent point d'estre au iour qui estoit assigné, & y feurent aussi tost ou plus que les gens au Comte de Sain & Paul, lequel y mena de cinq à six cens hommes d'armes, & beaucoup de gens de traict, & luy estant ensemble, & les gens du Duc de Bourbon, dict le Comte de Sain & Paul aux gens du Duc: Il y a vne ville à sept lieues d'icy appellée Com-mercy, laquelle est au Comte de Sallebrun, il est nostre ennemy mortel, & s'est delecté

contre le Roy, & si nous la pouvios, prendre bien nous iroit, car elle est moult riche. Si dirent compagnons, deslogeons toute nuict, & allons deuant, si le feirent, & fut la ville de Commercy prise par le Comte de S. Paul, ses gens, & les Bourbonnois, & tant y meirent leur entente par bel assault, où seurent les compagnons rafraichis grandement, & y laissa le Comte de Saince Paul garnison pour sa retraicte. Et de là on s'en alla en l'Abbaye de Gorre, qui estoit de l'Eucsché, laquelle tost fut prile d'assault, & puis on s'en alla loger aupres du chastel de Champillon del'Euesque, scant à vne lieue de Mets, ceux qui estoient dans Champillon commis à la garde, auoiet de coustume que tous les matins venoient manger des ceriles, car c'estoit à la S. Iean, le Bastard de Flandres appellé Messire Rissard, estoit ordonné par le Côte fur le guet de celles gens, il estoit moult vaillant Cheuallier, & veit bien le gouvernemét de ceux du chastel, si leur meut vne embusche de nuice, à laquelle il prist par vn matin le Capitaine & les meilleurs de leas qui vinrent-manger des ceriles, & manda Messire Rifflard que tout homes'armast pour venir assaillir la place, car il n'y avoit guere demouré gens dedans, si vindrent tous en ordonnance, & fur l'assault moult grand & bel,

358. &printiaplace, il feit coupper la teste au Capitaine qui estoit Allemand, desobeissant au Pape. Et de la allerent le Comte de Saint Paul, le Cardinal, & tous les compagnons, deuat Vich, où est vne Saline qui vault dix mille florins: mais onques les Allemans qui dedans estoient ne se seurent donner conseil d'eux deffendre, mais feurent pris, qui fut moult bel miracle pour le Cardinal, caril s'en tira vers Mayeu Vich, l'autre Saline qui pareillement feurent pris, & de là à Marfault à vne autreSaline, dont les habitans on ques ne se deffendirent, mais seurent pris & mis à la mercy du Cardinal, & sont les trois Salines qui vaillent trente misse florins, & est le meilleur de l'Euesche, & par ainsi on prit cinq places, par droict appartenant à l'Euch que. Les citoyens de Mets qui veirent l'aspre guerre que leur faisoit le Comte de Sainct Paul, douteret que mal ne leur en vint, pour ce vindrent rendre obeyssance au Cardinal de Luxembourg qui puis fut Sainct, & le tindrent pour leur Seigneur & Prelat, & de là partitent les gens du puc de Bourbon & le Comte de Sain & Paul, pour venir à Comercy, & en venant Messire Ame de Sallebruch ot mis une embusche pour attrapper les gens qui audient pris la ville, laquelle embusche sut si louidement descouuerte,

quil y sur que môtts que pris hien quare vingt hommes d'armes, let de là dualla deuant Aspremont en moult bet chasolode.
Messire Ame, lequel sus pris pes se se tetrahitét les gens apres la prise de Commercy, pour eux l'astraischir, où tous les coupagnans se repostrent une piece, en arrendant que coux de Mets ne se rebellassent contre le Cardinal asin qu'ils se us sent press à le dessent en se maintenir son droict.

Comme le Duc de Bourbon enuoya de ses gens à son nepueule Comte de Sauoye, & le terrible affault qui fut à Syonen Valleis.

tal Burgach AP a LXXXIX and accord Niccux iours que l'en comptoit l'an Lede grace, mil quarre cens dixhuict, le pays de Valleis marchissant d'une part à Allemagnes& d'autre à Sauoye, s'estoit contre l'Buelque Prefect & Seigneur rebelle, & par conspiration aucuns de celle rebellion l'audient rocisi estoiét venus aucuns preudho. mes en Sauoye, au Comte Ame, denoncer cello malle aduanture, & que pour Dieu il y poorueuft; avant: qu'ela chost allast en pis. Et mour celle caule aux compagnons chás enoures à Cómerci vint vn Heraule du nuc denour bo à les ges & le ruiteurs, mandat bien à certes aux six Cheualliers qu'auco le Core de S. Paulauoicenuoyez, qu'il estoit Z iiii

Histoire de la vie de Loys

36a moult joyeuk, & louent Dieu de ce que lon parent le Cardinal de Luxembourg anoit reconnésson Eucliché, & disoit aux Cheualliers, l'ay eu nounelles de mo nepueu de Sauoye, qui me requiert & prie que reluy vueille enupy er cinq censihommes d'armes pour aucum de les pays qui le sont rebellez contre luy, c'esta sçauois ceux de Gonseres, & Vaillis, ou en vn chastel appelle Eurbstlon, les villains ont tue leur Euesque, & fort me prie le Comte mon nepueu que les gésd'armes ie luy enuoye à Lauzanne, & qu'ass grand beloin ie ne luy vueille point faillir:& à Lauzanne serot le Sire de S. George, & les Bourguignons qui viennetà son ayde d'icy à dix iours, Si vous mande di Ale Ducpar la lettre aux Cheualliers, que vous & vostre cópagnie loyez à Lauzane à ce iour, & ie vous conoicray d'argét ce que l'en pourray finer. Si accomplirét les Chenalliers le commandement de leur Seigneur; & n'orent mie demouré trois iours à Lauzane que le Due de Bourbon leur enusyade Sire de Chapropin auectout l'argent d'vn mois, en leur dessendant qu'ils ne prinssent arget de son nepueu de Sauoye, si n'eussent pas volontiers passe le commandement de leur Prince : si s'en allerent les Boutbonnois & les Bourguignons ensemble au Comte de Sauoye

Ductroisiesme de Bourbon. 361 oule Comte les attendoit à Sain& Morice en Chabellais à toute la puissance où ils trouverent le Comte de Sauoye, & le Prince de Piemont, qui seirent moult bonne chere aux compagnons, & l'endemain allerent le Comte & le Prince Bourbonnois, & de Bourguignons deuant Turbillon qui auoyent tue leur Euesque, lequel estoit vn moult bel Chastel: mais toutesfois ilfut tellement assailly de toutes parts qu'il sut pris par sotce, & couppé les testes aux traistres qui auoyent tue leur Prelat, & l'autre demain bien matin on alla mettre lesiege deuant la maistresse ville du pays appelpellée Sion en Valleis, ou il y auoit grand commun de rebellation, dont estoyent les Capitaines, Pietre de Ranconne Hostelier du cheual blanc sur la montagne de Brigue, par ou l'on entre en Lombardie, & l'autre estoit appellé hausement du pays de Gruicre, & auoyene dedans la ville bien quatre mil hommes rebelles, qui les suiuoyent: si furent le Côte de Sauoye, & le Prince de Piemont faid Cheualiers, à la venue, par la main du Seigneur de Granson, & maints autres, & feurent ordonnez les assaults, celluy iour les gens au Duc de Bourbon, sur le Rosne auxiardins, & de l'autre part de la porte, le Sire de Sain & George, & les Bourguignos

Histoire de la viede Loys 263 pour assaillir l'endemain apres la Messe, à icelluy matin commença l'assaut qui fue moult bel, comme vous orrez. Du coité des gens au puc de Bourbon fut moult affailly durement la ville, & n'y avoit autres gens. finon le Seigneur de la Chambre, à tout vingteinqhommes d'armes (qui porte af-sez pareilles armes comme celles de Bour-bon) & fut si fort assailly qu'on fit sept pertuis au mur, & dura l'assaut des le matin. iusques à vne heure apres nuict. Si commanda le Comte de Sauoye faire la retraicte, pource que les Bourguignonss'estoient retraictez, qui tres-bien auoyent esté battus parceux de la ville à leur assault, & aussi les Borbonnois au leur, Si vont direles Bourbonnois au Comte de Sauoye, Monsel-gneur vous faictes retraire nostre assault au plus fort de la besongne, Nous avons faict sept pertuis, & pour faire encores entro deux pertuis vn', il me semble que le mur cherra dans la ville, car il y pend: Si fut bien lié le Comre; mais il dict aux Bourbonnois. Vous auez beaucoup devos gens blefsez, si ley dirent, Monseigneur ne vous chaille: Adonc fut crie l'Affaut; plus fore que deuant, & lors les Bourbonnois alle-rent commencer ce qu'ils auoyent die, si sur bren assaillis, bien deffendu, & sei-

rent seur pertuis comme il estoit ordon-ne entre deux vn: Dequoy il aduint à Soleil couchant, que le mur que l'on cuidoit devoir tomber à la ville versa sur les gensd'armes nourbonnois, & de ceux qui estoyent sur le mur de la dessence en tresbacherent vingt deux es fossez, lesquels feurent tuez, & aussi cinq hommes d'armes des Bourbonnois, du mur, & treize vallets, & mort celluy qui portoit le Pennon du Seigneur de la Chambre, & y ot Messire Regnault de Roye le bras rompu, & Messire fean de Chastelmorant le pied, qui portoirl'enseigne au Duc de Bourbon, & aussi Michaille Froment blesse. Si fut le cry si grand au Comte de Sauoye, & Bourguignons que tous vindrent à icelle breiche pour entrer dedans : mais si tost n'y sceuret venir que le Pénon du Duc de Bourbon ne fust entré ensemble les Bourbonois qui combattoyent fort aux villains de la ville, par les rues qui fierement se deffendoiet, & furent mors en celle entree par les Bourbonnois, Sauoyars, & Bourguignons deux mille iaques villains, & la ville gaignée, on or conquis moult de biens, & tirerent le Pennon du puc de Bourbon, & les Bourbonnois, qui n'auoyent entendu à rien piller, aduiserent vn Chastel en hault

364 Histoire de la vie de Logs de l'Euclque où s'estoit retiré Pietre de Rarongne, & haulsement conduiseurs dicelle villenaille, & au Soleil leuant les Bourguignons & Sauoyarts tirerent en haut, si assaillirent gens d'armes la place si viuement qu'on l'ot d'assault, où su mort Pietre de Ratongne & autres, & par ainsi ot le Comte de Sauoye sa ville de Sion, & apres cestuy assault requirent le Sieur de Sainct George, & les Bourguignons, au Comte de Sauoye, quil leur donnast congé d'aller courreau Comte de Gruyere, dont estoit saillie ceste rumeur, si y allerent ceux qui estoyét sains, & y feirent si grand dommage qu'on ne le pourroit nombrer, & courut iusques au More de Brigne, où ils ardirent l'Hostellerie qui estoit belle, & ruerent ius les Pons. Puis le tiers iour s'en retournerent les compagnons en la Cité de Sion, deuers le Comte de Rams, qui leur sceust grande grace de celle course, & le Comte Ame auoit trouué grand thresor à la ville, si voulut payer les gens du Duc de Bourbon pour vn mois, mais ils ne voulurent rien prendre de luy, di fant qu'ils auoyent assez argent, & que leur maistre le Duc quand le sçauroit se prendroit mal en gre: Car il n'auoitpus

Duc troilielme ae poutour. 365 accoustumé de seruir ses amis à leurs despens, & lors donna le Comte de Sa-uoye à Chastelmorant, vn bel coursier, & vingt quatre marcs d'argent, & aux autres quatre chacun vn coursier, & feit parler à part a Chastelmorant, pource qu'il portoit le pennon du Duc de Bour-bon, qu'il voulsist prendre pension de luy, lequel dict, que de nul Prince il ne prendroit pension sans le bon congé, & sceu de son bon Seigneur & maistre, qui suy saysoit à soyson biens. Ainsi se partit de la compagnie des Bourguignons, au bon vouloir du Comte de Sauoye, & vindrent à Moulins par deuers leur Prince, le Duc qui ja sçauoit bien le bel exploist qu'ils orent faist, & leur feit moult grande feste, & les receust à lie chere.

.... 13 to 1. C ...

Comme le Duc de Bourbon auoit intention de faire plusieurs voyages honorables.

# CHAP. LXXXX.

Poceluy an mesmes, netarda pas gran-dement, que le Roy enuoya quest le puc de Bourbon, luy priant ce à certes qu'amerueilles, il se voullist traire parde uers luy à Chartres, où il auoir vne iournec emprise, pour la dissention que le Duc pouvoit assez scaugir pour la mort de son beau frete le Duc d'Orleans, & que le Duc ne vousist poinci faillir: car seau oncle de Berry nous en priefort, à laquelle parolle du Roy, enclina le Duc de Boutbon, & alla à celle iournee ou fut proposee la mon du Duc d'Orleans, & fut dict qu'au Duc Ican de Bourgongne, à qui plusieurs donnerent le blasme du faict, que mie n'estoit de croire qu'il eust cecy machiné, & que nul nel'en melcroyoit, & qu'il peust aller & venir deuers le Roy, comme il avoit accoustumé, & que si le Duc de Bourgongne pounoit tenir nul de ceux qui auoyent occis le Duc d'Orleans, qui les feist punir: & surce feurent mandez les Ambassadeurs du Roy

à deux lieue de Chartres joù ils estoient, qui .de ce se tint tres-content, & iura la paix come les autres: Faict ce traicis se despartirent les Seigneurs en bonne paix, touchant la mort du Duc d'Orleans, & lors le Duc de Bourbon, qui auoit grand desir de retousner en son pays, vint preddre congé qui ne luy vouloit donner pour rien, & meist deux. joursanansqu'il peustauoir congé, & austi lanue de Berry prenoit grad poine qu'il domourafts Mais oncques ne se voulut accorder. & n'eust paint eu congé s'il pe feust que le Duc distauRoy. Monseigneur, i'ay promis de mener la Royne de Lerusalem à Naples, & defia ay enuoye de mes gens à Vikence la grando, où demeure la Royne Yoland samete, pour sçauoir quandils vouldroient quei'aille là, & aussi est mon intention au plaises de Dicu, d'aller en pelerinage shimourgemon Creatcus visites son Sepulrefe car apres les faicts du monde convient servir Dien, aul gemen pourroie destournetaiy ay ferme vouloir: Si ne valoit tout segien au nuc de Bourbon, son parler, car le Roy nede y outoir nullement licencier: Mais ce voyant le puc de Bourbon, dict au Roy, Monleigneur ie m'en vois iusques à mon pays & làme trouverez prestà voste commandement, icne suismie floing que 4.11

toftne sois par deuers vous, Adoncs'en partit le duc Louys d'auec le Roy de France, s'en vinst en Bourbonnois, où il reigla tout son faich, & enuoya messire Iean de Chastelmorant en Arragon, & à Valece la grande, la femme du py Loys à Barcellonne, où ledic Chevalier demandoir deux Naues,& quatre Galleres, & que fussent prestes affin que quand le pue de sourbon seroit à Barcelonne, nele conuint fors entrer en mer pour mener la Royne à Naples: & de cela traicta Chastelmorant à Messire Regnault de Ceruilló, qui gouvernoit tout le Royaumed'Arragon, mais il ne le poutroit trouter d'accord que la Royne allattà Naples, mais disoit qu'on attendist que le Roy viendsoit on Prouence. Ainfi le partiff messire I can de Chastelmorant d'Arragon 1-85 s'en vint at Duc son maistre, & luy diet les choses qu'il avoit faictes; & que Messire Regnauld de Ceruillon audit rompu celte emprile dent le Duc sur monte dolent & courroucé: car il avoit de haultes pésces en luysta premier estoit de mener la Royne à Naples, & allant son chemin, de prendre la sassine du principe de la Morée, que l'on classe Achaye qui estoit sienne. Car ceux de la Morée n'attendoient que luy, pour le receuoir à Seigneur, jale nuc de Bourbon y auoît enuoyê deta fois

fois Chastelmorat, qui auoit apporte le scelle de sils de l'Archadie, & de sa Morce, noit le Duc à Naples, & desa estoit l'intention du Duc de Bourbon d'aller en Crore, qui deuoit estresien de raison: & de Cipre en Ierusalem au Sainet Sepulchre. Si pouuez veoit de grandes entreprises de noble cœur de Seigneur, que sur son aage ne vouloit point estre oyseux.

Comme le Duc de Bourbon auoit en propos d'vser sa vie aux Celestins à Vichi, auec quatre Cheualliers, & comme a Souuigni luy vindrent nouuelles que Ame de Viry guerroyoit son pays de Bresse, & le bon remede que le Duc y meit.

## CHAP. LXXXXI

Vand le Duc de Bourbon cogneut que pour celuy temps les voyages qu'il vouloit faire, il ne pouvoit accomplir, fut mal content: mais nonobstant ce de laymet les esperoit accomplir & acheuer briefuement, & luy estant en son pays de Bourbonnois auec ses Barons & autres (ausquels il faisoit bonne chere & grande) il n'y avoit nul que de luy ne trouvast ayde & se cours, & tous les iours avoit le duc de Bourbon des aouuelles de France, qui luy desplaisoient,

370 Histoire de la vie de Loys car le Roy despendo t argent, & le bail-

loit à gens de petit estat, varlets de Chambre, deux ou trois qui faisoyent grands Palais en Paris, & dehors, & a celluy teps tout le gouvernement du Roy, estoit Montagu, auquel on seist coupper la teste. Si veid le Duc de Bourbon tousiours les choses du Royaume estre en dissention, pource n'ot volonté de bouger de ses pays, & auoit volonté de faire le reglement des Celestins de Vichy, qu'il auoit de nouuel fordec la plus belle que on peust regarder, à la fournir d'ornemens riches & pretieux, de reliques plus qu'il n'y en auoit donné: & outre vouloit faire maison pour son estat, caril auoit intention qu'apres son retour des honorables voyages, dessus declarez qu'il entendoit à faire, de là toussours de-mourer, & quatre Cheualliers auec luy qui ne bougeroyent poinct, que à tout le moins les deux, ou les trois y feuf-fent tousiours, & estoyent les quatre vieils Cheualliers qu'il auoit ordonnez pour son corps, Messire Robert de Vendach, Messire Guichard Dalphe, Messire Iean de Chastelmorant, & Messire I ean de Bonnebault, auec certains autres ses officiers, & s'il cust vescu deux ans plus qu'il ne seit, sans faute il s'en y venoit à vser le remanant de savie, & seruir Dieu. Or ne tarda

pas demy an, que on commença vne guerre fur le Duc de Bourgogne à Arras en Picardie, en son pays de pardelà. Et pour cause de celle riotte le retrahit le Duc de Berry en roictou, & de toute ces rumeurs & debats qui lors estoient en ce Royaume l'an quatre cens neuf, le Duc de Bourbon qui estoit lie home & ioyeux, prinst vne grade 'melancholie en sa teste, qui luy auança bien sa mort, car onques puis n'ot guieres de ioye ætat qu'il en perdoit le dormir, qui fort l'affoiblir:mais il regracioit Dieu de ce qu'é ses plainsiours le laissoit veoir la paix de l'Eglisc, dont le schisme auoit duré des la mort du Pape Greg. qui passa de ce siecle à Rome l'an mil trois cens septante trois, iusques à la dacte de cestuy an, quatre cés neuf, que par Inspiration divine, vn hôme de bône vie, & grand Theologien nomé maistre Pierre de Cádie fut en Cócille general à Pise, creé en souuerain Pontife, & appellé Pape Alexandre, de laquelle paix le Duc de Bourbon se liessa. Et pour ceste liesse qu'auoit le Duc de Bourbon, du faict de l'Eglise, il alla par de-uotió en sa ville de Souuigny, au priore, faire son oraison, auquel lieu il auoit faict edifier vne belle Chapelle, & sa sepulture pour dormir apres ses iours, & la luy vindret noutelles du pais de Beauiolois bié hastiues come Ame de Viroy qui auoit bié mille cheuaux estoit venu courre son pays de Bresse, & auoit pres sa ville de Cha lemont, & tenoit le siege deuant le Chastel de Lan, dont il auoit prins & pillé la ville, & qui a ce faire le Comte de Sauoye luy bailloit gens, & luy faisoit saire cecy. Si sur le Duc de Boutbon moult dolent, & courrouce des nouvelles qui luy vindrent vn vedredy aore à dix heures. Si ordonna tantost à ses cleres de faire demy cens paires de lettres tant de Boutbon nois que de Forest, & en Beautolois, & que tout homme tirast là, & ordonna ce jour le Duc apresse service, que le Sire de

iour le Duc apres le service, que le Sire de Chastelmorant, prestement montast à cheual, & portast son pennon auecceux de son hostel s'en allast, qui se trouverent quatorze, & en eux en allant de tire recueilloient ce que peurent trouver de gens, & tant qu'ils se trouuerent bien soixante hommes d'armes, & quand Messire Iean de Chastelmorant, & les siens seurent prests de Troissy, vne ville au Duc de Bourbon, leur fur dict que Ame de Viry vouloit le l'endemain affaillir la ville, si se meirent en chemin, passerent la Saonne à vespre, & entrerent à la ville de Toissy en tour minuict, & Ame de Viry la deuoit assaillir l'endemain à Soleil leuant. Si ne dormirent point les compa-

gnons toute la nuich: mais ordonnerent leur guer, & deffence par maniere que si Ame de Viry venoit, que bien trouue-roit qui le receuroit, & dessendit Messire lean de Chastelmorant, que homme ne le monstrast iusques à ce qu'ils ver-roient les ennemis au pres du mur, & quand Ame de Viry seroit au plus fort de son as-laut, que le Pont de Toissi baissé, si ysseroyent Chastelmorant à tout le Pennon du Dûc, où en sa compagnie estoyent bien, quatre vingt hommes d'armes Etainsi sut saict, Ame de Viri, enuoya ce matin soixante combatans assaillir, & se meist loixante combatans assaillir, & se meist luy en bataille loing d'yn traict d'arc, & quand les soixante feureut és sossez de Toissi, & au pied du mur, s'abandonne-rent fort, & lors seurent sur les murs de ceux de la ville autres soixante qui iet-toyent pierres, & traux à val, & par la porte issirent les quatre vingthommes d'armes, qui seirent par telle maniere que les ássaillans seurent prins, & mort, & se retrahit Ame de Viry, & sa compagnie à Renericu, entre estang pour faire son logis sort, où il demoura hui et jours, & à la gis fort, où ildemoura huict iours, & àla fin de huict iours vindrent à Toissi où estoit Chastelmorant de Bourbonnois, de Forests, & Beautolois, trois cens hommes Aa jii

374 d'armes & pouvoient estre ensemble quatre cens hommes d'armes, qui estoit vne belle compagnie, & depuis vint à cux à Toissy Messire Robert de Challus, qui en auoit bien quatre vingt, Et quand il fut à Toilly feitet les Cheudiers vne emprise d'aller comba-tre Ame de Viry, qui encores estoir à Riuc-rieu, ou s'il ne sailloit de son logis l'assieget: si partirent les compagnons Bourbonnois de Toissy en bataille. Mais quand A mede Viry sceust par ses espies, que si gross es gens venoient sur luy, il ne les oza attendre mais par vne autre laiz des estangs se deslogea? Rochetaillie, la riviere payns, outre tout le pays de Beaujoloys, & quand ce virent les Chenaliers, Robert de Challus, & Ican de Chastelmorant auec leurs gens, allegent apres pour enfuiure Viry, & se logerent luf la riviere Dayns, & demeurerent quatre iours en attendant, quelle chose Ame de Viry feroit. Mais luy & ses gens s'en estoient fuis en Bresse, & allez en Sauoye: si envo-yerent messire lean de Chastelmorant, & messire Robert de Challus Tiercellet, neueu de Chastelmorant à tout deux cens hommes d'armes, prendre vne place en Bresse qui estoit à vn des maistres d'hostel du Comte de Sauoye, laquelle ils prindrent &la bruflerent, & s'en repairerent deuers

Ductroisiesme de Bourbon. 375 leurs maistres, & lendemain rapporté on à messire Robert de Challus & Messire Iean de Chastelmorant, que Ame de Viry, & les enfans de Bouen de voient passer la riviere Dains pour les venir combattre par deçà.

comment le Duc de Bourbon vint à Ville Franches, où le Roy de France luy enuoya gens d'armes pour luy ayder de la guerre contre Sauoyens. Comme Ambreu fut pris, En comme le Comte de Sauoye rendit Ame de Viry au Duc.

# CHAPana CIT / Sepaior selection of the control of t

Vand les Boundonnois apprindrent ces nouvelles, of ent à dire ensemble qu'il estoit de saire. Si ordonner et que mellite Robert de Challus de litourer au pont palis avec ses gens, se messire I can de Chastelmorat alla vers Rochetaillie, à rour deux cens hommes d'arsiès, scauoir s'il trouvetoit les Sauoyens, ou s'il si s'il trouvetoit les Sauoyens, ou s'il si s'il trouvetent totte la nuier Chastelmorant de les siès a trouverent que Ame de Viry of saict lairevn pot à vouloir passer la riviere corre eux de la dei Sauoyens outre le pont estoyent

Histoire de la vie de Loys 376 passez trente deux hommes d'armes, qui fucent tous morts & prins par les sourbonnois, & en y ot aucuns qui se noyerent, & fut le pont rompu & depelse, quiny peurent plus passer, lors s'en retourna Chastelmorant & ses compagnons au pont pains, où estoient demeurez quatre ces hommes d'armes auec Messire Robert de Challus: si surent liez & ioyeux de la bonne aduenture que leurs copagnons auoient euë, & lendemain (elerrerent toute la Cheualterie ensemble, qui estoit de Bourbonois, de Forests, & de Beauiolois, où il y avoit de vaillants gens, pour sçauoir qu'est qit de fairer car au pays du Duc de Bourbon, n'estoit demeure qu'vne place nommee Ambrieu que toutes les autres ne fussent conquies par les sourbonnois, sino celle, & estoit tout le pays que le Dûc de Bourbon a en Bresse, d'accord que les Cheualliers, & les gens allassept mettre le siege deuant Ambrieu, qui leur effoit contraire, si l'affermerent Chastelmorant, & Challus, & dispient bien, Mais aucuns Cheualliers dirent, qu'ils pouroient trouver voye & maniete de passen en Sauoye, comme Ame de Viry, & les fiens Sauoyens e-stoient passez en presse, ce seroit yn bel honneurau Duc de Bourbon. Si dict toutela

chenalletie, que bien estoit vray, mais qu'on peusttrouver passage. Lors ditent aucuns, bien trougerons le chemin: celle nuict sereposcrent, & lendemain du Pont Dayns se deslogerent Bourbonnois bien matin., &: allerent deuant vn chastel de l'Abbe d'Amn bonpay, où y auoit vn meschant pont, lequel chastel & Abbe dedans fur pris par force, & repaterent le pont, où ils meirent toute la journée; Et apres minuict s'en allerent, & chevaucherent en Sauoye iusques. aupres d'Ambonnay où celuy matin se moirent en bataille, & se trouveret qu'ils choies. bien fix cens, hommes d'armes, disans que. affez estoient pour faire grand dommage en Sanoye: Lors sadvancerent lours courreurs quicoururent devant icelle villed'Ambonnay, laquelle n'estoit pas bien forte, & nese prenoit garde en recont dedans les premiers courraurs Bourbonnois, & les autres : qui les suivoient à effort de cheuaux apresso Estronuerent bien en la ville les compan gnons Bourbonnois quatre vinges cheuaux 2 de Ame de Viry, qui sessournoient là, les-d quels feurent gaignez, & aucunsido ceusta qui les gardaient occis. & les autres qui veien rent l'effroy se restrahirent en l'Abbaye, qui ! estoit forte, si sur la ville courrue, où les copagnons feitent grandement leur faich, & feurent bien refourbis, ear le butin montant ensemble quatre mille francs, & demeurerent deux iours Bourbonnois en ladi-& ville pour eux rafraichir, & en ces deux iours coururent toute la terre de la montagne,&celle des enfans de Boua qui estoient ennemis mortels, & porta- on par terre leur bassecourt, & ardit-on leurs moulins, & admena-on bien deux mille chefs de bestial, & se vindrent retraire Bourbonnois au pont Dayns, où ils gaignerent le pont qui est dela la riviere, & se logerent en la ville de deça, comme autresfois y auoit esté. Lors Messire Robert de Challus, & Messire Ican de Chastelmorant, dirent aux compagnons: Mefseigneurs, il est temps d'aller maintenant deuant Ambrieu, car vous avez bien faich vos besongnes, or allons là, & ne nous en partons infques à ce que l'ayons : car nous feauons de certain qui sont bien leas de vos entremis quarre vingts combatans. Si se deflogerent Bourbonnois du pont Dayns, 💸 s'en allerent loger deuant le chastel d'Ambrieu, où il y a bellogis & grand, & là demeurerent quatre jours pour faire habillements à l'assaillir, & durant ce siege vint le Duc de Bourbon à Villefranche en Beauiolois, à quarre cens hommes d'armes, lesquels Henuoyaau fiegod'Ambrieu (òù il n'y

a que trois liques, auec les autres, & ildemeura audict Villefranche: Si aduint qu'au bout de quaire jours feurent faices les habillemens, & fut affailly Ambricu, & en la! basse court du chastel estoient aucunes maisonnettes counertes de paille, où l'en jettale feu, & fut toute arse la basse court & le Priore, & tous les viures, & le retrahirent ceux d'Ambrieu dans la tour, qui est moult forte-& belle : mais pourge qu'ils n'auoient que : manger le rendirent au Duc de Bourbon à la volonté, dont il y en auoit treize Gentilshommes de Sauoye, & prindrent Chastelmorant & Challuz, tous ceux de la garnison, & les envoyerent tous en pourpoint, liez à vingt & vne charrette au Duc de Bourbon à Villefranche; & quand le Duc les veit ils'esiouyt moult & facompagnie,& tantost les feit boire & manger, puis commanda qu'on les gardaft en grifon, & manda le Duc à Challus & à Chastelmorat qu'ils apoient moult bien bewognes & qu'ils se se retrahissent point, mais qu'ils aduisassent quelque bellogis & se tinssentenble, iusques à ce que le Duc auroit autremet ordonné, & leur mandale Duc que le plus bellogis qu'ils peussent, c'estoit Montlueil, qui estoit moitié de les alliez , & moitié du Comte de Saugye, & ainsi le feirent : Mais

Histoire de la vie de Loys pendant cecy envoya le Roy de France à fon on cle le Duc de Bourbon pour son ay! de la faguerre qu'il faisoit en Savoye, fix ces hommes d'armes & les gens de son hostel, & aussi seit le Seigneur de Coucy de tout ce qu'il peut faire, le Comte Deu pareillement, le Comte de Sain & Paul auffi, le Comte de Harcourt, & le Comte d'Alençon, & tant' que le Duc de Bourbon se trouux à quatre milhommes d'armes largement, & tous le conseilloient qu'il meist peine à destruire du tout le Côte de Sauoye, qui fçauoit tout cecy & estoit moult esbahy, & enuoya deuers le Duc de Bourbon en quatre iours trois ambassades, par lesquelles il desaduouoit Amede Viry, & jurant grand ferment, que onques il ne luy auoit commande de luy mouvoir guerre, ne il ne voudfoit auoir fait à luy; qui estoit son oncle; vne si outrageuse villennie: car le Duc de Bourbon pouuoit blen penser que le Comte de Sauoye le seruiroit s'il auoit besoin de luy. Si ot le Duc de Bourbon aduis auccles Cheualliers qui Iuy conseilloiet fort de destruite le Cote de Sauoye! Mais le Duc de Bourbon qui estoit le plus honorable Prince, & le plus preud'home qu'on peust trouver, leur respondit: Puis que mon nepueu de Sauoye s'elconduit, & qu'il faid fi grand lerment, & auffi il eft fils

dema (œur, & n'a point de querelle à moy, ilme semble que le dois croire, & dict le Seigneur d'Allebret: Monseigneur, le Comte voit bien que si vous voulez il est en vostre poupoir de le destruire, & de le chasser hors de ses pays, & c'est ce qui luy faict dire cequ'il dict, à laquelle parolle luy respondit le Dug de Bourbon: Beau cousin d'Allebret hippolons qu'il cult ce fair faire, si ne le voudrois-je pas pourtant destruire, luy qui m'est fiprochain, nonobstant qu'il en est bien en mapuissance: mais ie dois croire son esconduit, leluy feray, dict le Duc, vn autre party, que pois qu'il dit que mie n'a offé ceste guetredelon commandement, & qu'il desadnous Ame de Viry qui l'a faicte, lequel est son homme, le me le baille le Comte en mes mains à en faire mon vouloir, de le pendre ou autrement, & ie me departiray & croiray ce qu'il m'a mandé: Si feurent bien contens les ambassadeurs Sauoyens, & rapporterent ce au Comte leur Seigneur, qui enuoya incontinent Ame de Viry au Duc de Bourbon à Villefranche, lequel Ame de Viry se tenoit pour morr, & dict plainement qu'il estoit homme du Comte de Sauoye, & que le Comte son Seigneur luy auoit fait faire la guerre qu'il avoit faicte contre le Duc en ses villes de Bresse, & decela Ame

faisoit grand serment. Celles parolles vint tapporter Messire Robert de Challus an Duc de Bourbon, de la quelle chose respondit le Duc, ce qu'il dist il dist, pour peur de mourir, & dois mieux croire mon nepueu fils de ma sœur, que luy : car i auois assez puiffance à me vanger de mon nepueu, & à faire mourir cestuy-cy, c'est petite vegeance: mais ie le renuoyeray à mo nepueu charge des parolles qu'il a dites pour véoir quelle punition il en fera : car c'est pour son Malstre vn grand reproche, & ainfile fit le Duc de Bourbon, dont le Comte de Sauvy e tint Ame de Viry, long-temps banny de son pays, & ainsidemourerent les choses, & outre plus r'enuoya le Duc les treize Gentilshommes en Sauoye, francs & quittes, & pat sa franchise licentia celle communaute qu'à luy s'estoit rendué à la prinse d'Ambrieu.

Comme le Duc enuoya de ses gens au Mareschil Boucicault, dont Chastelmorant estoit Ches, & qu'ils seirent auant qu'ils seussent à Gennes.

## CHAP. LXXXXIII.

Estant encores le Duc de Bourbon en fa Baronnie de Beauiolois à Villefranche son hostel, en celuy an mesme, mil qua

trecens huict, enuoya le Mareichal Boucicault, gouverneur de Gennes pour le Roy de France, que le Duc de Bourbon auoit nourry, Ican de Neufuis Escuyer de bon affaire deuers le Duc, afin qu'il luy pleust d'enuoyer au Mareschal douze cens hommes d'armes, pour aucunes grandes rebellations que les ges du Marquis de Motfereat auoiet fait au Roy de France, comme de luy auoir destroussé huict cens hommes d'armes du pays d'Auuergne, dont estoit Capitaine Messire Guillaume de Saigne, & seuret desconfis entre Montdebis & Saince Claire, & outre enuoyoit le Mareichal trois mille ducats, pour payer les compagnes insques au Daulphine, & au Daulphine il bailleroit le payement pour vn mois aux gens d'armes, iusques ils feussent à Gennes, & outre prioit le Mareschal au Duc de Bourbon, qu'il luy voulsist prester Messire Iean de Chastelmorant, pour les conduire, qui autresfois auoit demouré en Lombardie vnan, auccle Mareschal: si luy accorda le Duc de Bourbon que tous ceux qui y voudroient aller y alla[fent, & que Chastelmorant sut chef d'icelle coduite & lédemain dict le Duc à Chastelmorat:allezvous ena Riuerieu, où sot encores presque tous les gés d'armes, & veez ceux la qui voudront aller, tát de mes alliez come

Histoire de la vie de Loys autres aillent en voltre compagnie, i'en suis content, & ie vous baille mes lettres commeils vous croyent. A tant se partit Messire Ican de Chastelmorant, & s'en alla à Ryucrieu, & parla aux Souldoyers, qui feurenc bien d'accord, mais qu'ils feussent payez pour vn mois, ou en partie tant qu'ils venroient à Gennes, & seurent les Capitaines que Messire Ican de Chastelmorant emmena: premierement, cent hommes d'armés que le Sieur d'Allebret luy bailla, dot éstoit Capitaine Emynion d'Allebret, & Gaucourt, qui avoit foison de gés, le Sire de Ionselle fils du Seigneur de Sainte George, qui tenoit bon compagnie d'hommes d'armes, le Barrois, Iean de Neufuis, Iean grand de Bourgongne, le Veau de Bar, le Sire de Myrambel, & Raulet de Treserte, & auec ces Capitaines & Chastelmorat pouuoient bien estre douze cens hommes d'armes, & leur fit vn prest Chastelmorant, & les mena en Briensonnois à l'entrée de Piemont, & là trouua Messire I can de Chastelmorant, le Bouque Caqueran, & Loys Coste, qui presterent à Chastelmorant le surplus du mois, & dictle Bouque Caqueran à Chastelmorant: Si vous voulez venir auec moy & vos gens sur ceux qui ont destroussé les gens du Mareschal Boucicaulz, ie vous y meneray: fica

sien fut content Chastelmorant, & au partir de là s'en allerent deuant le Montdebis vne moult große ville en Piedmont, où le Borgne Caqueran auoit faict l'emprise. Parquoy le Montdebis fut pris qui estoit du Marquis de Montferrat, & baille en garde au bon Cheuallier Ame de Sauoye, Prince de Piedmont, & recouura-on beaucoup de bagues des gens au Mareschal Boucicault qu'ils auoient perdu l'année deuant, & de Montdebis Chastelmorat & la compagnie s'en allerent à Saince Claire, vne moult belle place du Marquis de Montferrat : Mais les maisons estoient couvertes de paille, si bouta-on le feu dedans, & fut la place toute arle, & y mourut bien deux cens villains, & y trouua-on les cottes d'armes, les estédars & les harnois de Messire Guillaume de Saignes, qui illec auoit esté destroussé: Puis tirerent les compagnons à cinq lieues de là, à vneville appetée les Autels, de la quelle les habitans auoient esté à la dest rousse de Messire Guillaume de Saignes: de la on s'en alla à Sain & Gemme vne belle forteresse, qui fut prise d'assault, & punis les villains du mal qu'ils auoient faict, & de Saincte Gemme cheuaucherent tous les gensd'armes que conduisoit Messire lean de Chastelmorant pour le Duc de Bourbon, à la cité de Gem386 Histoire de la vie de Loys nes, où le Mareschal Boucicault les attendoit iour & nuich, si fut moult lyé & ioyeux, & les contenta & paya pour vn autre mois.

Comme le Mareschal Boucicault & les gens u Duc de Bourbon desconfirent le Marques de Vorsé, & les Brigans deuant Milan.

## CHAP. LXXXXIIII.

Lean le Meingre, dict Boucicault, Mareschal de France, dict à Messire Iean de Chastelmorant, & aux autres Capitaines qu'il auoit amené auec luy en l'ay de du Mareschal, de par le Duc de Bourbon: Messei gneurs, ie remercie moult de fois Monseigneur le Duc de Bourbon, qui n'a mie oublie ja son seruiteur: mais m'a enuoyé vnesi noble compagnie comme vous estes, & vous soyez les tres-bien venus: l'ay sçeu, dit le Mareschal, comme vous auez bien venge l'iniure qui fut faicte l'année passée à mes fire Guillaume de Saignes, au pays de Môt ferrat, dont moult me plaist: Or est ainsi que la Dieu grace, i'ay garde ceste cité de Gennes au nom & pour le Roy de France vn long-temps, si serois-je tres ioyeux que se Seigneurie fut eslargie plus auant : on ma

conte les debats des deux freres de Auc de Milan & le Comte de Pavie, & qu'ils me sont mie bien d'accord ensemble: Si m'est aduis que veu celle division, & que cestocia te est bien à mon commandement ; & sussi que l'ay grands gens, il seroit bon que ieme retirasse en Lombardie aucéques vous, pour veoir si pourrios faire chose parquoy le Roy eust profit & nous honneur: Alors dict le Sieur de Chastelmorant au marcschal: Monseigneur, vous seauez les subtilitez des Lombards & leurs parcialitez, si vous laissez ceste cité desgarnie les gens sont motis, & est doute qu'ils ne facent quelque rebellion, & si vous tirez en Lombardie où il n'y a que diuision, ce sera fort, que rien ou peu y faciez, ou puissiez conquester: Adonc dict le Mareschal Boucicault, Chastelmorant, par ma foy vous dictes bien: mais fans faute riray là, & icy lairray gens esquels ie me puis sier. Lors se partit le Mareschal, Boucicault de Gennes, & toute sa compagnie, & s'en alla en la Comté du Marquis de Versel es hautes montagnes de Gennes & de Lombardie, & le Marquis de Versel qui sentoit le Marcichal venir auec ses gens, feit mettre dedans vne Eglise bien deux mille villains, & deux ces homes à cheual, pour vouloir cobatre la copagnie, & n'estoit Bbii

Digitized by Google

demeuré homme en la ville que tout n'y feuft, lesquels s'estoient mis en bataille sur vne greue belle place pour cobatre les François venans de Gennes, & les François qui veirent que ce n'estoient que gens de pied, laisserent einq cens hommes sur cheuaux pour arrieregurde, si se ferirent parmy & les desconsirent, & des villains y ot bien mons trois cens, & le remanant prins, & ceux de l'arrieregarde qui veirent les deux cens cheuaux tappis& mussez aupres de l'Eglise, tous à vn tas, allerent ferir à cux, ruerent ius les Mailtres qui feurent prilonniers, & gaigne. rent les chevaux, & entra on en la chasse en la ville de Vertel aucc cux, où il y ot gaigné cent mille francs, & se retrahit le Marquis de Verlel en vnotour, & feist traitter au Mareschal Boucicault, qu'il deviendroit homme du Roy de France, par feaulté: mais qu'on luy rendist sa ville, & le Mareschaf qui veid que la ville essoit comme gastée, & que ses gens estoient tant riches qu'à peine les poutroient porter, la rendit au Marquis, & le receut en hornmage du Roy de Fran-ce, dont les lettres sont à Paris: Et ce faict se partit le Mareschal Boucicault, les gens du Duc de Bourbon & les autres Capitaines, pafferent les montagnes, & entrerent au bel pays Placorem deuant la cité de Plaisance,

laquelle se rendit au Roy, & le pays de Liestot, & aussi le pays des Angoisseux, dont le Mareschal Boucicault auoit quinze mille ducats pour mois de truage, que les villes rendent en Lombardic: & de là passerent le Pau, & allerent à Pauie au Comte, qui guere encores ne se pouvoit ay der, car eux deux freres auoit debat le Duc de Milan & luy: Si feit le Comte hommageau Roy de France en la main du Marcichal, lequel il moit dodans sa ville, ensemble toute la compagnie, & au bout de huict jours alla le Mareichal Boucicault de Pauie à Milan, à toute factopagnie, auquelle Duc de Milan feit ouuerture: mais on y of mie bien entrer; pource que c'est vne grosse ville sorte & bien peuplée, & lors pria le Marchal à Messire I can de Chastelmorant, qu'il voulsist entrer à Milan à tout quatre cens hommes d'armes, pour descouurir s'il y auoit nulles gens: Chastelmorant luy accorda, & à la premiere porte laissa cinquante hommes d'armes des siens à la garde, & à tout trois cens cinquante entra Chastelmorant dodans Milan, & alla au Duc qui luy feit grand' felte,& · le foit mener par toute la ville, du long & du largo, & requilt messire I can de Chastelmorant au Duc de milan, qu'il le laissast entrer, luy & la compagnio, pour garnison en son Bbiiij 13

390 Histoire de la vie de Loys chastel de Porte Eusebe, si dict le Duc que no, & que nul n'y entreroit plus fort de luy: mais si vous Chastelmorant y voulez venir à treize compagnons pour veoir dedans, ie fus corent, ainsi Chastelmorat y alla veoir, & n'y trouua que la garnison, & s'en retoutna au Mareschal Boucicault qui estoit en bataille dehors Milan, & luy feist fon rapport, disant, qu'il n'y avoit point de garnison, & qu'il y pouvoit entrer seurement: mais il me semble, dict il, qu'aux rues pres des portes vous deuriez faire loger deux cens hommes d'annes afin que nul ne peust y sir ny entrer que ne le sçachiez: Ainsi le feit le mareschal noucieault, & demeura la compagnie douze jours en la ville à grand joye & liesse, & grand estat tenoit le Duc. Or aduint que le tiers jour que Fraçois seurent logez à Milan, faillit des Faulxbourgs yn Capitaine de par Guibellins appellé Pierre de Sabergonne, à bien douze cens hommes Guibellins qui hayent les Guelphes, lesquels destroussert bien douze ces hommes de fourageurs aux François: Si vint le cry à Chastelmorant & à sourredon à leur porte, qui saillirent hors à L'aout quatre cens hommes d'armes, pour à ol'aydo de leurs gens, & rencontrerent ces bri-2 gans, auf Leurenttous desconfits & pris, & ncy or gaigne trois cens Aubergeons d'acier, & futimott Pierre de Sabergonne, son frete

prisonnier qui paya dix mille ducats, & dix aubergeons d'acier, & onques puis pour celle fois n'y eut rebellion en Lombardie & vouscettifie que si bien se maintinst le Mareschal noucicault à l'aide des gens au Duc de Bourbon & des autres Capitaines & copagnosqu'il prenoit de treüage accoustumé en Italie tousiours, de Reuene, de Versel, de Plaisance, de Pauie, de Milan, d'Yuerie, 79. milducats d'or, pour payer la compagnie, & auoit faict vne telle conqueste pour le Roy. Comme le Duc de Bourbon feit son mandement

pour ayder ses nepueux d'Orleans. CHAP. LXXXXV.

Our la guerre qui ot esté menée au Duc 📘 lean de sourgongne en Picardié, il en ot si grad despit, que de fait il ira de tout son pouvoir destruire les enfas d'Orleas, & tous ceux qui seroiet en leur aide: car il disoit que les hoirs d'Orleans au oient conduit le Roy en ses pays pour le guerroyer. Si aduint que pour maintenir la querelle du ieune Duc & de ses freres, s'allierent par serment les Ducs de Berri & de Bretagne, de Bar, & auec eux le Comre d'Armignac, & assemblerent grand nombre de leurs amis & alliez à Gien sur Loire, qui iureret par feu & glaiue guertoyer le Duc de Bourgongne, & ceste alliance mesmeiurale Comte de Clermont, qui là Bb ini

292 choit à tenir pour by & pour son pere le Duc de Bourbon, qui à son fils scent tres-mauuais gré de l'auoir promis en son nom, s'en excusant à ceux qui luy rapporterent le traicté, que le fils n'a point de pouvoir de lier en nul serment le pere, parquoy disoit le Duc: l'ay faict vne fois serment à monseigneur le Roy, si ne le puis ne dois fai-re à nul autre, & ce beau sils Ican à ce faict sans mon sçeu, fort m'en desplaist. Or ne tarda guere que le Duc Charles d'Orleans enuoya vn sien Cheualiternommémessire Guillaume de Laire en ambassade pour le sait de sa guerre, au Duc de Bourbon, & dict au Duc le Cheuallier: Treshonoré Prince & puissant Seigneur, le Duc Charles d'Orleans Monseigneur & Maistre, auec les freres vos nepueux, vous prient & requierent sur affinité de lignage, que vous leur aydiez en leur guerre qui est iuste, & mainteniez leur querelle encontre le Duc de Bourgongne, qui à tort les veut desheriter, çar les autres Seigneurs (come vous fçauez) s'y veullent employer, & l'ont suré pour monseigneur vostre fils, qui à ce s'accorda. Lors prist à dire le Duc de Bourban, Guillaume de Laire vous n'auez mie bien pensé que c'est de commencer guerre, le commencement est bref, mais la fin

en est tardine, vous estes un fol, qui conseillez mes nepueux à commencer la guerre à si forte partie, comme ils ont à faire, ils ont vn poy d'argent, se pense que vous & autres leur voulez faire despendre, puis demeureront pauures & souffreteux, ils sont ieunes & ne sçauent que c'est de tel mestiet. Allez vous en a eux, se les acertenez qu'au besoin ne les faudray mie qui les oppresseroit: mais ie serois bien d'accord qu'ils feusient en ange, & se congneussent en maniere que leur argent ne fust mie dependu sans caute. Atlanc s'en alla Messire Guillaume de Laire, au Duc Charles d'Orleans luy dire ce qu'il avoit trouvé, & le Duc de Bourbon demeura à Montbrison vne picce, auec la Duchesse sa femme, où partant de fois escrirent & envoyerent Ambassades les Ducs de Berry, de Bretagne, de Bar, le Comted'Armignac, & le sieur d'Albret Connestable de France, au Duc de Bourbon, luy remonstrant que le puc lean de Bourgongne faisoit grand mandement à destruire les Orselins d'Orleans, & ia celuy Ducles auoit defiez, & qu'il y eust pitié. Si pensa vn peu le Duc, & puis dist. Puis que ie veoy que cest à certes que l'on veut d'e-struire mes nepueux, j'ay veum'a chair & mon sangrespandu inhumainement sur les

carreaux, & ceux a qui il en deust douloir sốt plus obstinez à en faire. Si vouë & prometsà Dieu, que tat come i'auray vie, ie mettraycorps, auoir & pouuoir à deffédre la querelle de mes nepueux, & me declaire estre de leur partis, & lois coméça à dire le duc Loys à la Duchesse sa femme: Dame Ante d'Auphine tres-chere compaigne, ie euydois prendre congé de vous pour aller où ma deuotion estoit, & est afin que sur ma vieillesse ie laise le monde, & seruir à pieu faisant ma demeuranceau Couvent des Celestins de Vichy: mais ie sçay de certain que le puc lean de Bourgongne entend à destrui-re mes beaux nepueux d'Orleans, si ay voué d'estre allencontre de tout homme qui leur voudra nuyre, & celle guerre affinee puis queiene puis plustost, ie voudroys' accomplirles voyages, lesquels i'auois proposé à faire au plaisir de Dieu, ie vseray le remanant de mes iours à Vichy, comme le l'ay ordon-né. Si vous dy à Dieu ma femme, & de bien brefie vous reuerray, lors la baisa le Duc & se partit de sa ville de Montbrison à belle compagnie, & Messire Loys de Cullant, qui despuis sut Admiral en France, ensemble Pourlard de Veauual Elcuyer, & d'autres del'Hostel du pucaprindrent congé du puc, & s'en allerent en Grenade Royaume Sar-

razin, & à si bonne heure y vindrent qu'ils feurent au siege d'Antoguiere, que tenoit Dom Ferrant Infant de Castille, despuis Roy d'Arragon, laquelle fut prinse par les Espagnols, & conquelle sur le Roy Sarrazin qui moult belle Cheualierie auoit de plusieurs contrees, l'an mil quatre cent dixneuf, & le Duc de Bourbon venu à Moulins commanda au Comte son fils aller à Poictiers vers le duc de Berry, pour sçauoir la certaineté de leur traicté, & où leurs gens s'assembloroyent. Si se partit le Comte, & alla à Poidiers pour sçauoir ces choses. & le duc son pere cheuaucha à Bourbon-Larchambault son chastel, & appella maistre Estienne de .Bar son secretaire, luy commandant escrire lettres de mandemens en grand nombre, qui feurent escriptes & mandees loings & pres aux Cheualliers & Escuyers, & gensd'armes, qui de bon cœur s'offroyent auec la personne de si bon preud'homme valleureux Cheuallier, & notable Prince comme il estoit, pour estre en la desféce, & ayde des enfans d'Orleans, comme vn noble homme desire fort à soustenir la querelle: si fut aux mandez affigné iour a Montlucon, où le ouc estoit qui se esbatoit à la chasse en les attendant pour les mener auec ses alliez en la guerre.

Comment le bon Duc Loys de Bourbon trespaffa de cefte vie.

#### CHAP. LXXXXVI.

DVis que le mandement fut faict s'ap-I presta chacun endroit luy & moult de Cheualliers & Escuyers vindrent à Moebrison, que le duc veoit volontiers, & entant qu'il attendoit les autres compagnons l'endemain d'une Sain & Laurent, le sentit un peu deshaicté le puc, dont tout celuy iour netint conte: mais apres la solemnité de la my-Aoust, que le Duc avoit solemnisé en grande deuotion, il se sentit aggregié. -Congnoissant la fin de ses iours approcher loua Dieu deuotement, en le regratiant de sa volonté qui estoit telle de l'appeller: se print à dire le Duc à plusieurs Cheualliers, & gens de nom qui pres de luy estoyent: Mes amis ie regracie Dieu de tout mô cœut qui m'a presté vie telle que i'ay vescu iusques icy par son commandement, certes la mort ne me desplaist mie: mais si au Createur eust pleu, i'eusse volontiers veu la Santé de Monseigneur le Roy, l'vnion des Princes des fleurs de lys, & la paix de celluy tresdesolé Royaume de France, le y ay de tout

mon pouuoir besongne à le pacifier, & estoit mon vouloir en ce voyage (où aller cuydois) m'employer en maniere que bon accord si sut mis, & pource qu'aller ieny puis, ie recommande l'affaire à Dieu le tout puissant. Vous loyaux, & bons seruiteurs sçauez comme pieça l'ay faict mon testa-ment lequel ie veux qu'il soit tenu comme ie l'ordonay à mes executeurs, la Duches-se ma semme, Messire Hutin de Baneux, Messire l'Hermite de la Faye, & maistre Pierre de Chantelle mon confesseut, & commande que les pompes qui se font és obseques des Princes, qui tant coustent en reuerence de Dicu, ne me soyent poin a faictes, mais telle somme d'argét qui pourroit estre employée, soit distribuec aux pauures, vous aurez mon ame pour recommandée, & prierez Dieu si l'ay saict chose contre sa volonté, qu'il le me vueil-le pardonner, & se vous en prie, la Duchesse ma semme vous soit pour recommandée, elle n'est mie icy, ne Ican mon fils, qui est mon heritier, il est vostre Seigneur apres mon decez, conseillez le, & aymez, & honorez loyaument, comme vous aucz faict moy de ce, ie vous en sup-plie, & luy direz de par moy qu'il soit des-fenseur contre tous oppressions de la coutonnede France, & ce ie luy enioinas expressement. Les chevalliers oyans parler le puc de Bourbon, parolles si lauables pleuroyent tendrement, & luy promirent defaire, & tenir ce qu'il commandoit. Alors, requist le Duc que ses cheueux feussent oftez, si feurent tondus, & quand ils les tinst il parla en ceste maniere: Beau sire vieu Iesus Christmon pere Createur, ès delicts de ceste vie mottelle, où ie me suis plus esbatu en mes cheueux, si ie ne veux mie que ceste me suyue, veez les là en despit d'orgueil, lors les foulla à ses pieds, & chacun se partit, & il demoura en son oratoire, & nonobstant que le Duc eust de coustume de soy souuent confesser & communier, sa malladie durant le feit par plusieurs fois, & par especial le Dimanche dixseptiesme iour d'Aoust, se sentant empiré se reconseilla par la confession tres-deuote, & reueramment ouyes ses trois, Messes dictes ses heures canoniaux, iectans pleurs & souspirs de ses pechez criant mercy à Dieu son Createur de cœur contrist & d'humble pensee, reçeust benignement le corps de Dieu par les mains de son Chappellain & Confesseur, maistre Pierre de Chantelle, lequel à son Prince & Seigneur, voult apporter son Createur en son siege, pource que sont

estoit affoibly: mais l'humble Seigneur disoit: A moy indigne, n'est mieraison que le digne Createur vienne, lots se leue & tendrement plorant s'agenouilla deuant l'Autel, disant: Mon Dieu mon pere veez cy ta pauure creatur aye mercy d'elle par la tienne grande misericorde, & les pechez que ie puis auoir faices, desquels fort me deplaist, de ta digne grace ils loyent effacez, car ie les ay de cœur & de bouche, regis & confessez veritablement à la confusion de l'honneur de l'humaine nature, & à la saluation demon esprit, lequel en tes mains ie recommande, lors fut communié le Noble Seigneur, & par ces deux iours ne faisoit sinon adorer Dieu, luy requerant qu'à l'heure de son trespas, eust ferme memoire de sa benoiste passion : Et receust tous ses sacremens, comme Prince vray Catholique ferme en la foy Chrestienne, & obeyssant fils de Sainéte Eglise, souvent disoit que la mort n'estoit à nul preud'homme à redouter, & continuellement sa bouche nomoit, & louoit le nom de Dieu, se recommandant à luy piteulement, à la glorieufe Vierge Marie son aduocate, où gisoit son esperance, & parsaicte fiance, & aussi reque-roit l'Apostre de France, le glorieux martyr Sainct Denis qui priast à Dieu

400 Histoire de la vie de Logs

pour lefalut de son ame, pareillement supplia su deuor confesseur patron des Roys tres-Chrestiens François, S. Loys iadis Roy d'icelle Seignourie (duquel lignage il estoit desoendu) & à tous les Saines & Sain-Ges de Paradis, Anges & Afchanges prioit que à l'heure de son trespas, l'esprit de luy ne voulissent elloigner, or celle bonne memoire, puis que la veue luy fut troublé, & la parolle cesse tenant la croix entreses bras, & que son consesseur luy denoçoit la passion de son createur, deuotement ren-dit l'esprit à pieu en sa ville de Montlucon, le mardy dixneuficeme jour d'Aouft, l'an de son aage soinante & treize, & l'an de gruce, mil quarre cens dinneuf. Auquel res-preud'homme Prince on trouva deux cordes ceintes en sa chair nue, l'vne de foutt nouant de nœud, & l'autre de cordon choron, & nuls de ses seruireurs la vie durant ne s'en estoit apperçeu : & celle nuice Prince trespasse, seurent saictes, le meit on en vne lictiere & sut porté à Cosne, en l'Eglise où l'on le veilla, faisant priere au Dieu pour son ame, par les chemins où l'en menoit le corps estoyent les gens à grandes tourbes regrettant leur Sieur, plorans & crians, si hault que les voix en refonnoyent

Duc troisiesme de Bourbon. sonnoyent blen loing, & disoyent: Ha ha mort, tu nous a oste à co iour notre soustenement, celluy qui nous gardoit & deffendoit de toutes appressions: cestoit nostre Prince, nostre cofors, nostre Ducle plus preud'homme de la meilleure conscience, & de la meilloure vie qu'on scoust tronner, & le plus tresuert en son viure qu'o peust trouuer, & là nulle part. Et ces pleurs apporta on le corps du tres excellent Prince à Souvigniau Priore conventuel, où apres les obseques functeaux, fut enscuely & inhumé en la belle chappelle, qu'en son viuat il avoit fondée,& douée richement de rentes d'ornemens sacerdotaux decalices, de liures à tous les iours, pout le remede de son ame, le Soubprieur de leans accompagne d'autres religieux, chantant à note vne Messe des trespassez, & autres oraisons, ils disent sur la tombe. Si ne demoura gueres qu'au Comte de Clermont ne fust denoncée la mort de son pere, qui se partist du Duc de Berry s'en vint en nourbonnois moult dolent d'icellemort, & les besongnes appoinetecs comme bu o & Seigneur, fuclubrogué à mener les gens d'armes, que le feu Duc Loys son pere auoit mandé. Siauoit de Cheualliers & d'Escuyers noble compagnie que le Duc Ican de Bourbon mena deuers 404 Histoire de la vie de Loys le Duc de Berry pour ayde de leur guerre, les enfans d'Orleans (es germains cousins.

> Comment le Duc Loys est digne de recommander,

### CHAP. LXXXXVII.

'Homme vertueux doit estre loué apres Les mort, & magnifié pour sa bien heuree fin, pource que le Duc de Bourbon est passé de ceste vie glorieusement, il faid moult à recommander, car congnoissant en sa plaine vie, que l'ame est celeste, & descendue de hautlieu, & le corps est terrestre, & bas, & que l'ame est immorrelle, & le corps est mortel, vesquit en telle maniere que son ame est montee en hault, dont elle estoit descendue, & elle vnie à son corps comme tous doit vouloir raisonnablemet, l'une seruoit le corps, & le corps obeyssoit à l'arne', en luy recordant en son vivant que l'ameiuste est perpetuelle deuant Dieu, ordonna en sa bonne memoire œuure perpetuelle, afin que si son ame estoit en gloire qu'elle priast vieu pour le salut des autres estans en purgatoire, & si elle alloit en lieu de purgation par icelle œunte cust refrigeré: pource fonda Messe, se obits perpetuels,

Duc troisiesme de Bourbon. 405 pour le remede de luy, & de ses predecesseurs, & successeurs. Et premieremencien fonda vue à toussours, pour l'ame de feu le Duc Pierre son pere, aux freres prescheurs à Poictiers, & pour luy & les siens en l'Abbaye de Clugny, vne à note des trespassez, laquelle est le Sain & Oonvent des petits Innocens. Au mans vne pour le salut du Roy de France Charles sixiesmeide ce nom se à Chartres vne de nostre name, à Chasteauchinon, deux Meises perpetuelles, vneaux Augustins de Tholouze, à Tours en l'Eglisc Sain & Martin, vne à nostre pame de Paris vne & deux obits pour les trespaisez, & pour la ferme denotion qu'il auoit à la Vierge Marie, fonda en sa ville de Moulins vn college de douze Chanoynes perpetuels, & austi l'Hospital Sainct Nicolas lez Moulins, à substanter les pauures vicils officiers Sainct Iuliendudict lieu, & pauures malades passans, fonda austi le denor lieu des Celestins de Vichy ou grand desir auoit de demourer, aussi à Souvigny sonda pour toussours à note solemnelle en sa belle chappelle qu'il feit faite, dù il gofts & pat tout les lieux, & Eglises par horfondez, donna tentes, & ornemens de les ainnes complets, calices & liure à faire le service dinin : tous les iours oyout trois Messes,

403 en tres grande deuotion plorant les pechez, requerant mercy à Dieu de ses messaics chacun vendredy de l'an luy, mesme à treize pauures, donnoir à chacun treize deniers bốs à l'issuë de sa Chábre, où nul ne lo veoit. Et au jeudy Sain & deuant Pasques, à treize pauvres creatures, lauoit, essuyoit, & baisoit les pieds en reuerence de Dieus les servoità table,& donnoit de son argent, do nt il est à prelumer quepour tels biens & main ce autres qu'il faisoit secrettemet l'ame de luy soit en bo lieu. Régarda aussi le nuc Lioy sique l'ho me lage qui le garnis d'armures celettes, cotre les ennemis inuisibles so doit garays de forterelles contre les ennemis vilibles; & pource que son peuple seult en téps de guerreplus asseure, fit fermer & pauer aucunes ses villes comme Vichi, Varennes Villefrache en Bourbonnois, & Fleurs, & Thiert, & ediffiales shaftehux de Molins; & Verneul, & en repara plusieurs comme celluy de Bellepercht, où il feit le donjon, à Bourbon commençadeux belles cours, le chastel de Herisson, moult amenda celluy de Motlucon, la tout à Billy, vue tout, & selle leua à Mutata Endr Cobraille le chastel d'Auzanneediffia, & celluy de la ville en Haiz, & feist bastit son bel Hostel à Paris, que cant cousta, où il dressa vne gente chappelte en

Ductroisiesme de Bourbon. laquelle il esperoit sonder Chappellaisis à seruit Dieu: il admonessoit ses Chevalliers en tout konneur, dilant, qu'ils ne leuffent conuciteux de villennie, par laquelle trahifon th accreve & multiplice, & qu'ils legardaffent demalfaire, & de meldire d'autruy, caree font les œuures qui corrompetit & malmettent chevallerie? & disait que Chevallier ennieux ne serost ja hise Chestallier, ne doit auvir enuie que d'vne chofe, e ell de bien faire plus que nul de toute la compagnie, a ce doit estre ententif son evarage: car eest le commencement de conubitise, parquoy celle enule foit fans orgueil & fans villennie, & disoitle Due Loys quelby & les Chemalliers denoient bien aymer leurs bos &lovant ferniteurs, car nul greigheur threfor n'y peut auoir ly hault homeauecluy, que celuy qui l'ayine de cœur loyal & enfier, & d'amour certaine. Le Duc Loys aynioit les armes quand mestier en estoit, & receurpat armes grands honneurs, & n'en faisoit fors s'humilier enuers toutes gens, honneur ne luy changea onques les mœurs, Ion nom fut moult profitable à l'hostel de France, par ses bons conseils & hautes vertus, la dmisson qu'il veoit entre les Royaux, luy monstroit le mal que devoit aduenir,

fouuet feit son devoir de les pacifier, il estoit

- Digitized by Google

profitable à tous communement; & moult mercoit grand' peine à garder ce qui luy sembloit juste, moult auoit en luy grand' melnee. A peine scantoit on trouver sonpareil, il estolt prest d'armes & dedroicturé à deffendre France, quia beaucoup perduà sa mort Bien pounoit direle bon Ducen fon yiuat (qu'il veoit la division estre creue) ces parolles. L'apperçoy que nully mauga honte de aneantir le Royaume, & ceux qui mieux le deuroient garder & augmenter le defferont : car chaçun entendra à son propre profit, non pas à l'aduancement du peuple: mais au destruisement. Bien-heureux est le Duc de Bourbon qui est passé de ceste vie, & volle au Ciel par ses merites, au moins n'a il veu les horribles maux aduenus en France, dont il se doutoit. Parquoy peuuent direceux du Royaume en celuy noble Prince. Ha ha Cheuallier & loyal discret, sage en conseil, seur & fier en armes, tat faictes à plaindre. Si France eust beaucoup de tels deffendeurs come vous estes, elle peut moult longuement maintenir sa franchise: car vous ordonnez la chose publique par conseil, par raison, & par meure deliberation. He Seigneurs des trois Estats, que tat vault vn preud'homme au besoin, par vn preud'homme est montévn lignage, deffen-

Duc troisiesme de Bourbon. 409 du vn Royaume à mille homes par vn iour garentist les vies, Dieul'a pris à sa part, & a laisse le Royaume par le peché des hommes en la ballance de fortune, iusques à son plaisir. Ha noble Duc l'inuasion des Anglois n'eust ja rant duré. Si vous seussiezen vie, ne la division des Seigneurs en France, rebelles contre leur Souverain, à tout eussiez trouué remede, si conclud que trauail de tous ouuriers dechet & perit mais trauail d'escrire faict ainsi comme l'homme viure, & estre tousiours en memoire, il y appert: carapres la mort du bon Duc Loys de Bourbon dure encore sa vie pour sa bonne renommée: car on trouve le lieu de sa sepulture honorable, & les escrits qui pour l'honneur de luy sont faicts, dont partie des bonnestaches vous sont racomptées cy arriere, que vous tres-noble Prince Charles de Bourbon Comte de Clermont auez commandé à descrire & mettre au net, & est le Liure compilé par le non sçachant CA-BARET, pauure pelerin, riche de plaisit & de ioye, de ce que Dieu & Gentillesse qui

F I 14.

bonne fin estre acheuée.

tant aima, ont promis l'œuure plaisant à



# TABLE DES PRINCIPALES CHOSES CONTENVES en ce present Liure,

Age du Duc de Bourbon à son retour d'Angleterre, qu'il auest demeuré pour hostage. Actions de graces & louanges données à Dieu pour la victoire gaignée contre les Flamans, 221. Combien la France demeura en paix puis après, 226. l'Admiral de France va guerroyer en Angleterre, & les faicts d'armes qu'il y fit, 83. Le butin qu'ils prirent. & comment le Prieur de Leaus fut presonnier, & ce qui aduint. Aduertissement faiet par le Duc de Bourbon aux Princes du Sang pour les maintenir en l'obey [ ance du Roy & en paix. Aduis que le Sieur de N'ourris donna au Dut de Bour. bon de son reuenu, & comme il conuenoù en ofer, tant pour payer ses debtes que pour maintenir son estat 382. 353. Assignation aux debteurs sur ses pays. Aduis donné au Roy durant la paix, par le Duc de Bourgongne, pour aller batailler en Angleterre, 227. 218. Comme l'aduis fut loué des Seigneurs, 129. Ce qui fut ordonné pour afin de l'accomplir, ibid.

| TABLE DES MATIERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adnis que le Duc de Bourbon ent pour affirger Roche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sennadoire, & la dispossition dustre : " 117. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A duis que donna le Duc de Bourbon pour clarse le fle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ge deaunt Affrique, 2921 L'andonnante pour le gar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| der, 25 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                               |
| Aduis entre les Seigneurs de Nantes pour endumnager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| les Anglois, 153. Comme ils drefferent l'embigohest 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Admis que le Duc de Bourbon donna au Roy & an Duc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| de Bourgongne paur faire leder le seize de l'Escluse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 197. ce qui en admine, 198.199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ambussade de vonce de Gennes au Roy de France, 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 274. La responde qu'il harsit, 273. Il accorduleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| demande à la priere du Duc de Bourhon. 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ambaffades des villes de Flandres pour proffice aucc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| leur Seigneur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| les Anglois arriue? à Brines, de combien diminue? 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anglois de combien diminue? deuant Nantes, 165.166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anglois desconsits par Messire Loys de Sanxerre, 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30.31. Puis autrefois par le Connestable, 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Armée du Roy affemblée à l'Efalufe, pp. Le rounte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| des combusants ibid. Nombre des naulres que le Dic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| de Bourgongne aussi amaffées à desteffect, ibid: 113 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Armes faictes mile on Chenaltin Eran gois & un and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ire Anglow, 1832. Anec quelle condition, to re qui en arriva,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Armes que descrion faire cinq des Seigneurs du Dut de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bourbon contre untre cing Anglois; 156 \ Farent diffe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 159. Leur ordres 160. Ce qui en viduint, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Armes qui farent faictes à la mine du chafteau de Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tueil, & par qui, 189. 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Assault fierement attaqué & surragensement def                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fendu, 37.38.39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |

| CARBITAN BREGING                                               |
|----------------------------------------------------------------|
| Arrinee du Roy à Thoulouse, & le cry qu'il sit faire           |
| pour soulager lo pausere peuple 171.                           |
| Arrineadu Duc & des Geneuis en Affrique, & com-                |
| me l'armée fut disposée en comp de bataille, 287. Le           |
| siege posé deuant la ville. 288.                               |
| Arrinio des Genenois à Marseille, & le conseil pour            |
| . L'ordonnance de l'armée aux nauves, 283. 284. Leur           |
| pronifton, ibid.                                               |
| Arrinée du Duc de Bourbon en son pays, du voyage               |
| d'Affrique, & la ieue du peuple, 325. Son seiour à             |
| Monsbrisan aust fa semme. & les nouvelles qu'il re-            |
| ceut de sa sour Connesse de Sanoye. 325.                       |
| Arrinee des Seignemes de France à Nantes pour la               |
| deffendre des Anglais, 145.146. Comme ils prirent              |
| , les clefs des portes à un Chanoine , 146. Ce qu'ils luy      |
| from in the Amousing the to be be to 147.                      |
| Com the work of the me Non 348 736                             |
| es e la Secretaria e esta filla Logis de Secretaria e esca     |
| 1. Secretary of the secretaristic 45.                          |
| Arrière, appellét amourenses                                   |
| Rustie de Sainct Maur prise par le Connestable, 21.            |
| Bastiment que sit le Duc de Bourbon des Celestins de Vi-       |
| iny , 354.                                                     |
| Bataille ordonnée denant Troye en Champagne par les            |
| anglois, où le Roy estoits & ce qui fin faict, 61. 62.         |
| Ordonnance du Roy pour ce subjet. 62.                          |
| Bollabre Gautres places en Poictou rondues au Duc, 40.         |
| Bourbourg affiegee par le Roy, comment affailly, & ce          |
| , qui fut faich en l'affault, 234. Puis rendue, & le debat     |
| qu'il y eut entre les Seignours, 235.                          |
| Bourcharente assiege's la subtilité faicle apres laquelle tost |
| Jerendit, 172.172.                                             |
| Breschyassiege, la disette des assiege? & l'auenture des       |
| Allsomeans                                                     |

| S. S                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ardinal de Luxembourg remis en son                                                      | Euesché par         |
| Le fecours que luy donna le Duc de B                                                    |                     |
| 356. Villes rebelles qui furemprises,                                                   |                     |
| Cardinal de Luxembourg Euesque de Mets                                                  |                     |
| <b>358.</b>                                                                             |                     |
| Chasteau de Dul en Allemagne , pris pa                                                  | r le Ducde          |
| Bourbon, & par quelle finesse,                                                          | 256.257.            |
| Chasteau de Raudon pris par le Connestabl                                               | e, & comme          |
| ilmourut deuant; 142-143, Lonange qu                                                    | on luy don-         |
| na apres sa mort, ibid. Où il est enterré,                                              |                     |
| Chasteau de Champillon proche Mets, c                                                   | omment fut          |
| pris,                                                                                   | 357.                |
| Chasteau de la ville de l'Escluse par gui fut f                                         |                     |
| · Cheualliers ordonnez pour les affaires du                                             |                     |
| Cité de Gennes a prosperé pendant que le p                                              | euple est de-       |
| meure d'accord, 273. Comme ils estissie                                                 | nt leur Gou-        |
| uerneur,                                                                                | ibid.               |
| e Comte de Sauoye desaduoue Ame de V                                                    |                     |
| noir incité à faire la guerre au Duc de B                                               |                     |
| La punition qu'il recents                                                               | 38 <i>2</i> .       |
| Congé que demanda le Duc de Bourbon au I                                                |                     |
| Sons qu'il luy dict afin de l'obtenir,                                                  | 349.350.            |
| Congé que prirent les Seigneurs qui estoien ve                                          |                     |
| courir le Roy en son voyage d'Angleterre,<br>e Connes abla pendit », de ses Gentilshomm | 136.<br>nes cor com |
| e Connestable perdit 4. de ses Gentilshomn                                              | ibid.               |
| ment, 109 Lauengeance qu'il en prist.<br>Constance du Duc de Bourbon sur la mor         |                     |
| montrantsa pieté, les propos qu'il tint au l                                            |                     |
| ri qui estou venu pour le consoler,                                                     | 346·347·            |
| Corbies chasteau en Poictous par quelle fine                                            |                     |
| 192. Et quel butiny fut gaigné.                                                         | ibid.               |
| 174 4. June 10. 01. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                              | , ,,,,,,,           |

## ETABLE

| A R D L                                                  |
|----------------------------------------------------------|
| Couardise du Duc de Bretagne, 264.26                     |
| Courtray ville de Flandre prife en la poursuitte des Fla |
| mans, 118. Comme le Roy y alla, 219                      |
| Eliberation que priftle Duc de Bourbon auec fe           |
| Seigneurs, pour affaithr la ville d'Affrique, 309        |
| Demande que fait le Dus de Bourbon au Roy pour le        |
| Geneuois, 281-282. La responce du Roy, ibio              |
| Demande que sit le Capitaine de Plancy au Duc d          |
| Bourbon pour s'opposer unx Anglois; & ce qui fi          |
| fielt, 58.59                                             |
| Desconfiture des Anglois par le Due de Bourbon estan     |
| en Espagne, 244                                          |
| Destrousse des gens du Mareschal Boucicante par le       |
| gens du Marquis Montferrat, & la vengeance qu            |
| en ensuint, 383.384. Fsuinant.                           |
| Deuise du Duc de Bourbon, 7. Deuise de son Ordre, 14     |
| Diligence des gens au Duc de Bourkon pour deffendr       |
| "Jes pays, & comme ils poursuinoient de pres leur en     |
| nomy, 373, 374. & suitant.                               |
| Disposition que le Duc de Bourbon voulut mettre poi      |
| sçanoir le reuenn de sons ser domaines, 350.35           |
| le Duc de Bourbon est poussé par la tempeste en la Sicil |
| la bonne reception & les presens que luy fit le Seigner  |
| du pays, 319. 320. Accordala paix auec les Gen           |
| nois & le Seigneur de Plombin, 3 21. 322. Il ne voul     |
| descendre à Gennes à son res our, & pourquey, 32         |
| le Duc de Bourbon estant en Espagne tomment il poni      |
| suinit les Anglois, Gles Affaires qu'il lour donna, 24   |
| 244.                                                     |
| le Duc de Bourbon demanda l'aduis de tous ses Cheua      |
| hiers, soauoir si le traicté de ceux d'Affrique leur sem |
| bloit honorable, ce qu'ils dirent, & l'ordre comme i     |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                   |

|                                                   | •                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| DESMATIERES                                       |                      |
| le Duc de Bourbon assiege helle Perche, 92. Il    | eft somer            |
| assiegé par les Anglois, 93, 94. Les beaux        | evaldi               |
| d'armes qui s'y firent.                           | an James             |
| le Duc de Rourbengus en Sausse erair la Course de | )* <b>ya</b> ~97     |
| le Duc de Bourbon va en Sauoye voir sa sœur, d'   | onie Ko.             |
| l'enuoye querir, 72.73. Quelques vns de ses,      | Seigneur.            |
| allerent en Prusse, où ils firent de beaux fai    | ièts d'ar            |
| mes,                                              | 74.75                |
| le Duc de Bourben quelle constume il aneit en     | disnant              |
| 344-345. Sa lecture ordinaire,                    | 345                  |
| le Duc de Bourbon faict Cheualier le sieur de 1   | Montfer.             |
| rand Anglois, & comment admint cela,              | 186                  |
| le Duc de Bourbon constitué pour la garde du I    | <b>(47,2</b> 00      |
| A qui il donna le gouvernement de son pays,       | er le boo            |
| reglement que y mit le gouuerneur, 201, 202       | . Et corn-           |
| bien il luy augmenta son renenu, 203-204-6        | ้า โมาเมสหเ          |
| Ø 224.                                            | به به المعامل حداد ، |
| le Duc de Bourben va en Normandie pour basa       | illerican            |
| tre le Rey de Nauarre,                            |                      |
| le Duc de Rounkan mandé pan le Pan du Gaza        | 77°                  |
| le Duc de Bourbon mandé par le Roy du siege       | us x er-             |
| tueil pour secourir le chasteau de l'Escluse, 1   | 180. 181.            |
| l'Aduis qu'il prist des Seigneurs, dont il enu    |                      |
| cuser.                                            | 162-183.             |
| le Duc de Bourbon fioretirer les SarraZins + &    | comme il             |
| les alla assaillir en leurs tentos, 30            | 307.                 |
| le Duc Loys de Bourbon alla en Angleterre poi     | ur bosta-            |
| ge. 2. Letemps qu'il y demenra,                   | 3.                   |
| le Duc de Bourbon & le Connestable vont à la      | e tour de            |
| Bro , on estoit la mere au Duc, laquelle luy suf  | trendue              |
| TIO.III.                                          | Security.            |
| e Duc d'Orleans assassine, 342. La douleur qu     | en con-              |
| ceut le Duc de Bourbon, :bid.                     |                      |

Digitized by Google

la Duc de Iulliers est sommé de faire obeyssanceau Roy de France, & ce qu'il respondit, Duchesse de Bretagne prise par les gens du Duc de Bour-

# T-A B· L E

bon la courtoisse qu'elle receut de luy, 44: Duel entre le Bastard de Glarains, & un Anglois, & comment aduint la querelle, 117.118.119.

## E

| Dicts de par le Roy à son retour de Flandre, de                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| porter les armes au Louure , & pourquoy,223:                                    |
| Le nombre, ibid. Les seditieux punis. 224.                                      |
| l'Eglise des Celestins de Vichy fondee par le Duc de                            |
| Bourbon, comme il esperoit là demeurer, & constituer                            |
| samaison, 370                                                                   |
| Embusche dressee aux Anglois, proche de Sens par le                             |
| Sieur de Clisson, & ce qui en aduint, 63.                                       |
| Enfans du Roy Dompietre tenus en une cage de fer,132.                           |
| A quel aage ils y furent mis, & ce que dict le Roy                              |
| d'Espagne au Duc de Rourbon, & sa responce, 133.                                |
| Entree du Duc de Bourbon à Paris pour le Roy . & ce                             |
| qu'ilsit, 220. Le Roy y entra puis apres, en quelle                             |
| ordonnance, & ce qui fut ordonné pour la nuiet suy-                             |
| uante, 221.                                                                     |
| Escarmouches faictes sur les infidelles par les Chrestiens,                     |
| & leurs yssues, 295.296.297. Tous les Cheualliers y                             |
| allerent l'un apres l'autre, puis le Duc de Bourbon                             |
|                                                                                 |
| y alla en personne, 298.<br>Escarmouches faictes sur les Anglois denant Nantes, |
|                                                                                 |
| ISI-IS2.                                                                        |
| Estat de l'homme sage, 343:                                                     |
| Estrene que sirent les Seigneurs au Duc, auec remerci-                          |
| ment de l'honneur reçeu, 9.10.                                                  |
| Estrene que sit le Duc aux Seigneurs de l'Ordre par luy                         |
| institué, 8. Et sa signification,                                               |
| Exploicts d'armes des François en Allemagne. 259.                               |

F

|                |                                                                                                               | •                 |                                         |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|
| F Erandon      | Capitaine, br                                                                                                 | usté au Chasi     | leau de G                               | aures         |
|                | oel celebree pa                                                                                               | rle Rov à Pa      | aris . alli                             | sté de        |
| detoutela      | Noblesse , &                                                                                                  | les ardon nas     | rees faitte                             | is nie        |
|                | Et veregge 5 G                                                                                                | 163 04 1001211061 | mus J <del>an</del> es                  | •             |
| apres,         |                                                                                                               | <i>I</i>          |                                         | 32.           |
| rejte aes Ko   | ys comment cele                                                                                               | oree par le       | Duc de 1                                | Boar-         |
| bon . & qu     | s estoit Roy,                                                                                                 |                   | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 7/18-         |
| Festin et bonn | te reception que                                                                                              | fit le Comte      | Phebus de                               | Foix          |
| an Duc de      |                                                                                                               | -                 |                                         | 248.          |
|                | nt faict par le                                                                                               | grand Mai         | Are de P                                |               |
|                |                                                                                                               |                   | ,,,,                                    | , mj, c,      |
|                | aliers & pourq                                                                                                |                   |                                         | 76.           |
|                | iicts par leM a                                                                                               |                   |                                         |               |
|                | ines, & com                                                                                                   |                   |                                         |               |
| sur une de     | leur villes, (                                                                                                | T le butin        | qu'on ga                                | igna,         |
| 211.212.       | <u> </u>                                                                                                      |                   |                                         | _             |
| Fo∬e nomme     | e Enfer que c'est                                                                                             | oit,              | : 4                                     | 21.           |
|                | aduerse pour                                                                                                  |                   | ne de Fra                               | ance.         |
| 337.           | J. 1                                                                                                          | 7-2               | ge is                                   | ,,,,,,,       |
|                | est, ses effects                                                                                              | diam's            | · Andrews                               |               |
| Constant Gue   | ور من المنظمة | arners.           |                                         | 336.          |
| onage fant     | par les Poict                                                                                                 | eums pour f       | aire la gh                              | erre,         |
| 268.           |                                                                                                               | 124.75            |                                         | * 20 <b>\</b> |
|                | the shiftening                                                                                                | James Mill        | 15,111                                  |               |
| ± ',           | G                                                                                                             |                   | in the                                  | <b>.</b> 3    |

Aure Chasteau en Normandie on estoit le tresor
du Roy de Nauarre, pris, puis rasé, 80.
Genealogie du Duc Loys de Bourbon, 1.2.
Gens que le Duc de Bourbon enuoya au Mareschal
Boucicault pour vanger l'iniure faiste au Roy Tc
France, 383. 384.

# TABLE

Guerre iuree par le Duc de Bourgongne contre la maison d'Orleans, 395. Ligue des Seigneurs pour la deffendre, ibidem.

### H

Harangua que fit le Roy de Thunes aux deux Roys Sarra Tins, pour impetrer secours. 294. Harant qui vint au Duc de Bourbon, luy apport ant lettre du Roy d'Espagne, & pourquey, 157. Honneux que sit le Duc de Bretagne aux Chenallius François, 162.

I

I Acques Dartenelle assem protesteur des Flamansen leur rebellion. 207 l'tué en la bataille, 216. une femme portoit son enseigne, ibid. Intention du Duc de Bourbon de guerreyer à sou retour L'Espagne, & où, 247. Illes de l'arsec de Grenesie, prises par le Duc de Bourbon & le Connestable auec les chasteaux en icelles, 32. 53.

Joye du Roy, & de tous les Princes, pour la victoire gaignée sur les Flamans, & que tous les Anglois estoient chassez de France. 225. 226. Jugon pris, & le prouerbe qui couroit pour lors, 48. Iussice du Duc de Bretagne, 164.

L

Extres prises à la Duchesse de Bretagne, & le prosi qu'en aduint au Roy de France, 44.45.49. Liure presenté au Duc de Bourbon, appellé Pelloux, ce

qui contenoit, & ce que le Duc en sit, 10. 11. Louange que l'on donnoit au Duc de Bourbon pour la prise de son chasteau, 102.

| M.                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M Aladie d'esprit au Roy qui luy dura toute sa vie,<br>quand & comment elle luy print, 333 · 334 · Pour |
| laquelle les Princes eurent noise ensemble, 335.                                                        |
| Maladie du Duc de Bourbon dont ensuit la mort,396                                                       |
| Maladie au camp des Anglois deuant Nantes, 255.                                                         |
| Mandement que sit le Roy à ses Soldats de se tronuer au                                                 |
| Mans, & comme il fut assisté de ses Princes, 333.                                                       |
| Mandement du Duc de Bourbon à ses Cheualliers de se                                                     |
| trouner en Sanoye, & la raison, 360. Les villes que fu-                                                 |
| rent prises, & les seditieux punis, 361-                                                                |
| Mandement du Duc de Bourbon à tous ceux qui le vou-                                                     |
| droient suiure à la guerre contre les Insidelles, 282                                                   |
| Manuel de Paleologue Empereur de Constantinople                                                         |
| - vient vers le Roy, & la raison, 340,                                                                  |
| Mariage accorde entre Philippe Duc de Bourgongne,                                                       |
| & la fille du Comte de Flandre, 57.                                                                     |
| Mariages faits par le Duc de Bourbon, des Dames qu'il                                                   |
| auoit amenees d'Espagne, 148.                                                                           |
| Mariage du fils au Duc de Bourbon auec Dame Marie                                                       |
| fille au Duc de Berry, 340. Les enfans qu'ils eurent,                                                   |
| & leur mariage, 341.                                                                                    |
| Mariage du Roy d'Angleterre àune des filles de Fran-                                                    |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
| M ariago du Duc Loys de Bourbon, 23. 24.                                                                |
|                                                                                                         |
| Embusche qu'il auoit mise pour les attendre, 387. Le                                                    |
| butin gaigné, 388                                                                                       |
| Meschanceté du Pere ne doit estre punie aux enfans,133.                                                 |

|                                                                     | •               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| TABLE                                                               |                 |
| Messire Loys de Sanxerre est faitt N                                | Lareschal de    |
|                                                                     |                 |
| Messes & Obits que le Duc fonda durant s                            | on viuant en    |
| plusieurs lieux,                                                    | 402-403         |
| Montcontour pris par assault, 106. Où le C                          | Capitaine des   |
| Anglois fut pendus & pourquoy.                                      | 106.107         |
| Mort du Roy de France Charles V. 14.                                | 4. Mort du      |
| Connestable, où il est enterré,                                     | 143.            |
| Mort du Roy d'Espagne denoncée aux Pri                              | inces qui pour  |
| lors faisoient la gnerre en Espagne,                                | 244             |
| Mort du Roy Richard d'Angleterre, com                               | ment elle ad-   |
| uint, 339. Qui fut esleu Roy apres luy,                             | ibid.           |
| Mors tres-recommandable du Duc de Bo                                | urbon pour la   |
| grande pieté, humilité, & deuotion a                                | ux Saintts de   |
| Paradis, 396. & Sumant l'annec qu'il 1                              | nourut. Å en    |
| quel an de son aage, 400. Propos qu'i                               | l tint auant la |
| ment a tous les Senneurs.                                           | 396             |
| mort à tous ses Seigneurs,<br>Mort du Duc d'Orleans conspiree, 341. | Comment of      |
|                                                                     |                 |
| quand executees                                                     | 342.<br>        |

Mort de six Gentilshommes qui moururent en Affri.

340

308

101.102

hume, & à quels despens,

que, & comment s

Mort du grand Dauids

Enures pieuses que le Duc de Bourbon faisoit tous les Vendredis de l'annee, & le Ieudy Sainct deuant Pasques, Officiers que te Duc Loys ordonna pour son hostel. Ordonnances que le Roy fist sur le faict de ses guerres & de son pays, Ordonnance du Roy de passer l'armee en Angleterre, &

| DES MATIERES.                                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DES MATIERES.  pourquoy la chose ne reussit, 85 86                                                              | 3      |
| Ordonnance du Roy pour batdiller en Allemagne a                                                                 | 14     |
| Duche de Guerles contre le Duc, dont trois villes su                                                            | _      |
| rent prises, & le pays gast é,<br>Ordonnance à Messire Loys de Sanxerre, pour mettr                             |        |
| Ordonnance à Messire Loys de Sanxerre . pour mettr                                                              | e<br>e |
| garnison aux frontieres, 25. 26                                                                                 |        |
| Ordre de la Table faict par le M'aistre de Prusse auccs                                                         | à      |
| devila                                                                                                          |        |
|                                                                                                                 | •      |
| $P_{\sim}$                                                                                                      |        |
|                                                                                                                 |        |
| D'Aix accordee entre les Chenalliers de Prusse &?                                                               | . نے   |
| Roy Letho SarraZin, 76                                                                                          |        |
| Paix suree entre le Duc de Bretagne & le Comte d                                                                | نما    |
| Ponthieure par deuant le Duc de Bourgongne enuoy                                                                |        |
| du Ron. 265. La deffence avil leur fir nome ce mieu                                                             |        |
| du Roy, 265. La dessence qu'il leur sit pour ce mieu serie.                                                     |        |
| Paix juree au Roy par les Ducs de l'uillier de detinerles                                                       | •      |
| faires 166. 267 Paix iuree au Roy par les Ducs de Inilliers & de Guerles 260. 161.                              |        |
| Paix au Royaume de France . O combien elle dura                                                                 |        |
| Paix au Royaume de France, & combien elle dura                                                                  | ,      |
| Pape cree au Concile de Pile, en quel an                                                                        |        |
| Parente? au avoit le Duc Lors de Bourbon avec le Ro                                                             | v      |
| de France et le Roy d'Estaone de autres Seis                                                                    | ,      |
| Parentez qu'auoit le Duc Loys de Bourbon auec le Roj<br>de France & le Roy d'Espagne . & autres Sei-<br>gneurs, | • .    |
| Partement du Duc de Bourbon de la guerre d'Espagne                                                              |        |
| & pourquoy il se departit dont il alla en Nauarre                                                               |        |
| 245.246                                                                                                         |        |
| Partement de l'armee navalle & leur ordonnance, 285                                                             |        |
| 286.                                                                                                            |        |
| Partement des gens du Duc pour aller en Grenade, où il.                                                         | c      |
| furent contre les Sarra 7 ins, 395.                                                                             |        |
| Partement des Anglois de Belleperche auec grande per-                                                           |        |
| 0                                                                                                               |        |

Dd ij

| TABLE                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Partement du Duc de Bourbon d'Affrique, & con                            | me           |
| il ordonna les ges en bataille pour entrer és vaisses                    |              |
| l'embusche qu'il dressa aux Sarraz ins , se doutar                       | t de         |
| leur perfidie, 314. 315. Où il alla aborder, 316. A                      |              |
| qu'il prist des Geneuois pour envore querrayer, 316                      |              |
|                                                                          | ;2†/<br>2}7· |
|                                                                          |              |
| Pelerinage du Duc à S. I acques,                                         | 135.         |
| Pelerinage que sit le Duc de Bourbon apres les enn                       | 11010        |
| chasse d'Auuergne,<br>Pelerinage que fit le Duc apres son retour d'Affri | 26.          |
| retermage que ju te Duc apres jou retour à Ajjri                         | gne,         |
| 325.                                                                     | C            |
| Penitence que fajoit le Duc durant sa vie qui ne sur                     |              |
| de personne qu'apres sa mort,                                            | .00,         |
| Rerfections excellentes en Loys Duc de Bourbon,                          | 3.           |
| Pieté du Duc de Bourbon,                                                 | 371.         |
| Pieté & deuotion grande du Duc de Bourbon duran                          | t ja         |
| vie, & principalement en samort, 398. Act es a                           | hu-          |
| milité prof de en receuant son createux, 398.329.4                       | ٠٥٥٠         |
| Places que le Duc alla assieger apres son retour d'o                     | 4 n-         |
| gleterre, 16.17. Comme elles furent prises, 20. 21.                      | 27.          |
| Du depuis plusieurs places suret prises par armes                        | ٠50٠         |
| Places prises en Normandie par le Duc de Bourbon                         | 78٠          |
| 81. quelques unes rasces, 80                                             | . 81.        |
| Place que le Duc d'Anjou prist en Guyenne al'aya                         | e du         |
| Duc de Bourbon, 69.                                                      | 70,          |
| Places assiegées & prisés en Poicton, 169-172.173. 1                     | 74.          |
| 177.                                                                     |              |

Places que les Seigneurs au Duc de Bourbon con questerent en son absence auec les Poilleuins, 191. 192. 193. Places prises en Sardaigne par le Due de Bourbon, &

baillees en garde aux Geneuois, 318.

Places en Poiclou rendues, 109: 110.

Places prises en Auuergne, Plainte faicte au Roy par son Connestable Clisson du

| Duc de Bretagne,                         | . 262.             |
|------------------------------------------|--------------------|
| Poictou rendu par traicté, 107, Puis le  | chasteau pris par  |
| assanlt, qui y entra le premier,         | 108.               |
| Ponteau de mer assiczé par l'Admiral.    |                    |
| Presens que le Roy d'Espagnesit au Di    | ur de Bourbon &    |
| à tous ses gens,                         | 134,               |
| Present que sit le Duc au Herault d'Ess  | baone auec la res- |
| ponce qu'il sit, dont le Roy de Fra      | nce fut courrouce. |
| 128.                                     |                    |
| Present que le Duc de Bourbon sit au C   | onnestable, 140.   |
| 141.                                     |                    |
| Present du Duc de Bourbon au Sieur d     | e Montferrand,     |
| 188. 189.                                | No.                |
| Present du Comte de Bouquignan Ang       | lois à Chastelmo-  |
| rant, & la raison,                       | 165.               |
| Presens que sit le Duc d'Anjou au Duc    | de Bourbon & à     |
| fes Seigneurs,                           | 71.                |
| Presens que ceux de Poittiers donnerent. |                    |
| bon pour les auoir deliurez des Angloi   | 801                |
| Prieres, aumosnes, & deuotions, que fai  | soit faire le Duc  |
| de Bourbon pour la santé du Roy,         | 343                |
| Princes estrangers dejettez de leur p    | ays viennent en    |
| France requerir socours, 339. 340, R     | cception que leur  |
| faisoit le Roy,                          | ibid.              |
| Promesse de tous les Seigneurs au mains  |                    |
| institué par le Duc,                     | 14.                |
| Propos que tint le Duc de Bourbon à sa   | femme touchant     |
| Jon intention de viure, & ce qui le def  | tourna, 304.       |
| Proposition de la mort du Duc d'Orlean   | s enire les Prin-  |
| ces, ce qui fut faict,                   | 366.367.           |
| Prouisions tres-grandes du Duc de Bour   | bon pour le fait   |
| de la guerre d'Angleterre,               | 230                |
| Prudence requise à vn Gounerheur quar    | id il vent entre-  |
| prendre quelque chose,                   | ` 389.             |
|                                          | Diij               |
|                                          |                    |

| Ebellion mene par la IN oblejje a                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A appaisée, les ordonnances que le l                                  | Roy fits 200.201.       |
| Rebellion des Flamans contre leur Seig                                |                         |
| 206. Supplication que le Comtestit                                    |                         |
| le remette en sa Seigneurie, 207.20                                   |                         |
| fit diligence pour s'y acheminer, ibia                                |                         |
| blesse kalla trouver.                                                 | 209.                    |
| Reception que faisoit le Duc de Bourbo                                |                         |
| Sa table durant la maladie du Roy.                                    |                         |
| il se trouna endebté pour ce subjet,                                  |                         |
| pourquoy il faisoit cela,                                             | 340                     |
| Reception que sit le Roy d'Espagne au                                 |                         |
| 192. Et ce qui aduint durant son seion                                |                         |
| Reception que sirent les Seigneurs au .                               | _                       |
| de Languedoc, 270. Des lieux qu'il                                    |                         |
| de iours y demeura en chascun s &                                     |                         |
| voyage;                                                               | 270                     |
| Reception des Geneuois au Duc de Bour                                 |                         |
| fens,                                                                 | 286.                    |
|                                                                       |                         |
| Recompence des Poicteuins aux Seigne<br>nois                          | ,                       |
| Regrets qu'auoit le Duc de Bourbon pei                                | 193.<br>u deuant Camort |
|                                                                       | a acmuni ju mori,       |
| 396.397.                                                              | we de Con Ordse         |
| Remerciment que fit le Duc aux Seigneu<br>pour leur bon seruice,      |                         |
|                                                                       | 15.<br>- Duc à Ge Sai-  |
| Remonstrances salutaires que faict le                                 |                         |
| gneurs, estant au lût de la mort,<br>Bezonde du Due de Bouchen eu Bou | 397· 404·               |
| Requeste du Duc de Bourbon au Roy                                     | Community permise       |
| d'aller contre les SarraZins auec les                                 | genenus , 175.          |
| 276.                                                                  | n 1 C. James            |
| Reparations qu'a faictes le Duc aux vi                                | ues de jes aoman        |
| nes , 403.                                                            | •                       |

Digitized by Google

Requeste que fit le Comte Phebus au Duc de Bourbon qui luy accorda, 249. Conseil qu'il luy donna pour guerroyer en son chemin.

Requeste des Pouteuins au Duc de Bourbon, & sa responce. 189. Ce que le Duc leur accorda,

Resolution du Duc de Bourbon au Siege de Belleperches 94.97.

Respect que le Duc de Bourbon portoit aux Dames & Damoiselles.

Responce digne d'un Cheuallier d'honneur, 164. 165.

Responce du Duc de Bourbon à l'Ambassade que luy enuoyoit le Duc d'Orleans, 392. 393. Sa resolution pour luy ayder.

Retour du Duc Loys de Bourbon en France,

Retour du Duc de Bourbon à Paris & les Seigneurs de Bretagne, qu'il amena au Roy, 46. Puis à un autre retour, & la reception que le Roy leur fit,

Reuenu qu'auoit le Duc de Bourbo de ses Domaincs,351. Reuenu que les villes d'Italie payoient au Roy Ribauts pris & pendus,

Roche Sennadoire prise par un beau assault, 121. 121. Puis deux autres places,

3. Rois Sarra ins viennent pour combatre les Chrestiens, & surce prist le Duc de Bourbon l'aduis des Seigneurs,

le Roy & les Seigneurs donnent gens au Connestable pour aller contre le Duc de Bretagne, 262. 263.

le Roy grandement ioyeux de la victoire qu'il eut contre les Flamans, & des prieres & oraisons qui apres surent faictes,

le Roy delibere d'aller en Bretagne guerroyer dont il est desconseille par le Duc de Bourbon, & pourquoy, 331.332.

# TABLE

| 3,2. Ma'adie qui aduint au Roy en c                                       | e woyage , 222.      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 332. Ma'adie qui aduint au Roy en cle Roy d'Espagne ne va point guerroyer | en Grenade, 😙        |
| pourquoy,                                                                 | 133.                 |
| le Roywient de Flandre à Paris canola                                     | entrer en la vil     |
| le, la cause . & ce qui fut ordonnné, e                                   | T comme tout le      |
| passa,                                                                    | 220.                 |
| le Roy donne terme que son armée se tres                                  |                      |
| pour passer en Angleterre,                                                | 22 <i>y</i> .        |
| le Roy de France va batailler en Allema                                   | one o en auel-       |
| le annee,                                                                 | ibid.                |
| le Royaume de France est loué & hond                                      | ré par toutes les    |
| nations de la terre,                                                      |                      |
| •                                                                         | <del>2</del> 72-273- |
| <b>s.</b>                                                                 | •                    |
| F:                                                                        |                      |
| Acre du Roy à Rheims, 144. Ce qui                                         | futfailt apres,      |
| 3 145.                                                                    |                      |
| Salines en Allemagne & leur reuenu app                                    | artenantesal E-      |
| nesché de Mets,                                                           | 358.                 |
| SarraZins comment bruslerent la mac                                       |                      |
| fijens, 301, comme ils les repousserent,                                  |                      |
| Saincte Seuere prise par assault, 36. Con                                 | nment il fut or-     |
| donné, ibid. Serment que firent le                                        | es Anglois pour      |
| leur deffence,                                                            | 37.                  |
| Saufs-conduits enuoyez aux Seigneurs F                                    |                      |
| ler accomplir leurs armes auec les Ang                                    |                      |
| Schisme & le temps qu'il fut en l'Eglise,                                 |                      |
| Secours enuoyé à Nantes pour la deffend                                   | re des Anolois.      |
| 140.                                                                      |                      |
| Secours qu'enuoya le Roy & plusieurs Se                                   | ioneurs an Duc       |
| en sa guerre de Sauoye.                                                   | 350                  |
| Secours envoyé au Roy d'Espagne, comm                                     |                      |
| taines, leur excuse, & la demande qu'i                                    | ils firent an Duc.   |
|                                                                           | مماند منده مستخدم    |
| 238. 239.                                                                 |                      |

Digitized by Google

les Seigneurs qui vinrent assister le Duc en la guerre contre les Sauvissens pour le tort qu'on faisoit à sa sœur, 125.326.

Siege posé par les Chrestiens deuant Affrique, 298. Siege deuant l'Escluse par les Anglois, 196. comme il est dessait.

aesjaset,
Siège tenu devant S. Brio, par le Connestable, 265. ce
qu'il sit pendant le siège, 265. comme il prist plusieurs

qu'il fit pendant le siege, 265. comme il prist plusieurs villes, 265.

Sion en Vallèls rudement affailly, & la disposition de l'assaut, 362.364, sa prise aspre, ibid, Le degast que l'on sit par le pays,

Somme d'argent que le Comte Phebus de Foix presta au Duc de Bourbon, 247.

là Somme pour laquelle le Duc Loys de Bourbon estoit detenn en Angleterre, 2.

Sortie des Sarrazins sur les Chrestiens, & combien il en mourut, 289.

#### 7

Aillebourg affiegé, les escarmouches, & les embuches faictes, 169.170 comment il sut pris par traiett, 170.171.

Traicté qu'accorda le Duc de Bourbon à ceux d'Affrique, et tres-honorable, & pourquoy, 312.313, Traicté faict à ceux du Chafleau de Moleon, 176.

Traicté de paix proposé entre le Roy d'Espagne, & de Portugal, 245. Raison pourquoy le Duc de Bourbon ne le voulut ratisser, ibid.

Traicté que requirent ceux d'Affrique aux Geneuois, & ce que leur respondit le Duc de Bourbon, 300 subiet du traicté. E la peine que l'on eust à le faire accorder, 311:

Digitized by Google

| TABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trahison de ceux de Briues au Roy de France, 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tempeste terrible, & espouuantable, & les ruynes qu'elle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trestesse arrivée au Duc de Bourbon, 371. en quoy il se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| resional significant significa |
| resionyssoit, ibid. Tristesse du Dnc de Juilliers pour la prise de son Cha-<br>stean, & pour les grandes pertes qu'il en receurou'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Read of nour les grandes nertes au'il en receuroit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trois choles que pensait le Duc de Rouchon. 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trois choses que pensoit le Duc de Bourbon, 249.<br>Turbillon, Chasteau, pris par force, & l'execution qu'on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fit des rebelles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>(7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 Aillance d'un Chef aucunefois blasmee, 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V enue de trois Roys SarraZins deuant Affrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pour faire leuer le siege aux Chrestiens er ce qui ad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| pour faire leuer le siege aux Chrestiens, & ce qui ad-<br>uint, 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vertueil assiegé par le Duc de Bourbon, & quels Sei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gneurs il auoit auecluy, 178. Minefaicte pour le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| prendre, comment ordonnée, & 179.180. Comment le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Duc de Rourhon will armes le premier de ce qui ad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Duc de Bourbony sist armes le premier, & ce qui ad-<br>uint, 184.185.186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| uint, 184.185.186.<br>Villes prises en Bourdelois par le Duc de Bourbon à son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| retour d'Espagne, 253.254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Visite de tous les Seigneurs à sonretour de Angleters,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| & les parolles qui leur dict, 6.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Volonté derniere du Duc touchant sa sepulture. 397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ooyage en Poutou entrepris par le Duc de Bourbon pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| obeyrau Roy, 104,105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Voyage qui esperoit faire le Duc de Bourbon pour la gra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| de denotion, 367. ses grandes entreprises 368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voyage que Roy pretendoit faire en Angleterre, est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

DES MATIERES, nompu & comment. V oyage du Duc de Bourbon en Espagne, comme il fut bien accompagné, 241. Sa responce sur ce qu'en luy dist que les Anglois se mourroyent en leur camp, & les poursuiuit. Voyage que le Duc de Bourbon fit en Auuergne pour reconurer quelques places. I12: Voyage du Duc en Espagne, & les Seigneurs qu'il y mena, 128.129.il passa par Auignon pour voir le Pape, 130 · Sa reception , ibid , comme le Duc conuoya le Pape au sortir d'Ausgnon, ib id. suyuant son chem in , il alla en Arragon . E la reception que luy fit le Roy. 131. Il visita plusieurs Saincts lieux. Voyage que le Duc de Bourbon entreprist pour aller contre les infidelles , est diuulgué par tout , & comment plusieurs l'assisterent, 277. 278. Nombre des Galeres, 279. Le temps du partement, ibid. Il alla en Auignon auec le Roy voir le Pape, dont il eut pardon de coulpes de peine luy & les siens. Voyage du Roy en Languedoc auec ses Seigneurs, & comme il y mit vn gouuerneur,

Voyage qu'entrepriele Duc de Bourbon pour la seconde fois d'aller batailler en Poittou, à la requeste du Duc de Berry,

 $F I \dot{N}$ .



# EPISTRE D'VN NOMME

Laurent Preuner, à tres-excellent & Noble Prince Louys, troisiesme Duc de Bourbon, par laquelle il luy dedie la traduction qu'il sit par son commandement, du liure de Ciceron intitulé, De Senecture, escripte en l'an 1405.

Tres-excellet, glorieux & Noble Prince Loys, Oncle de Roy de France, Duc de Bourbon, Comte de Clermont & de Forests, Seigneur de Beau-jeu, grand Chambrier & Pair de France droiete-

ment & bienver de nostre dignite. & puissance terrienne, victoire descrée de tous vol ennemis manifestes & cachez, accroissement de bonnes mœurs & vertus. & entier
accomplissement de vostre bonne esperance. & à vous,
comme Seigneur & Prince, prompte et plaine obeyssance
de moy Laurent vostre humble Clerc & subiest, volotairefe ne scay, & ne puis trouver parolles suffiantes ny sentences asses dignes pour raisonner aucunement auec vous,
en excusant aus moins la petitesse de mon quand i ay droict
consideré l'excellence, la gloire & la Noblesse de vous, qui

estes selon la droitte ligne de generation, ou quint degré de consanguinité en descendant de ce tres-Sainct, & tresglorieux Monseigneur sainct Loys jadis Roy du temporel Royaume de France. Ou gouuernement duquel il tellement se contint, & porta enuers Dieu & le peuple que 'Dieuluy eust comis, que apres son temporel Empire, selon la iuste retribution de Dieu, il fust, & est conuerty où Royaume perdurable auec le bon Jesus Roy des Roys. Et pour se que par moy ne peuvent asses, né à moitié estre raconsees voz louanges, ie prens on vers de Virgile, qui semble premierement anoir este faist pour vous. Voicy icy, (AitVirgille) un nouueau fils qui du haut Ciel est descendu en terre, pour seruir à Dieu par vraye religion, & pour secourir aux hommes par Justice. Puisque doncques vous estes descendu du Ciel, non par une seule sois, mais deux, c'est asçauoir quant au corps de par le sang & lignee de vostre tres-Sainet Ancien deuant diet, & quant à l'ame par regle generale, selon laquelle le Créateur faist les ames estant en son haut Ciel, par puissance Céleste: vous par ainsi deuel auoir double desir & inclination de retourner à vostre pays naturel, qui est le celestial Palais; Afin doncques que vostre S. desir ne desse, cone s'emrerompe par le decenement des faulses delectations modaines, vous comme Prince sage & prudem ayme?, & en-Inquet l'estude de Dame Philosophie, qui plainement enseigne la verité des choses diuines & humaines: Et afin que par plus leger, & par plus seur chemin vous puissez attaindre, & paruenir à la cognoissance de ces choses divines & humaines, vous des vostre enfance auez faiet continué douces amitiés & benignes accointances auec aucuns Philosophes nourris & abreune? du doux last des mammelles de la Dame dessusdicte. Et pource que verité nous apprent que naturelle Philosophie ne suffit

pas à plainement instruire & enseigner le courage du bon Prince Chrestien, vous ayme & hante les liures, & les hommes raisonnans, & sondés en Saincte Theologie laquelle est le fort escuér le mur defensable de la foy Ca tholique. Et pource que vous ayme? Philosophie, & ceux aussi qui la hantent & suinet vous auez deseruy comme dit Pythagoras, estre dict Philosophe, qui est un nom si tres-aduenant à Prince, que tous Empereurs & Roys qui n'ont art ny science ne sont Empereurs ne Roys, mais sont semblables à Asnes coronnez. Car science & vertu sont la premiere & la droicte naissance de mondaine Noblesse. Vous par ainsi noble Duc qui entre plusieurs volumes anez oboisi le liure de Vieillesse, lequel dista & escriuit le Noble Philosophe & Prince d'Eloquence Tulle ; Consul Romain, dedans la poistrine duquel Philosophie naturelle & moralle esseut son domicile, iaçoit ce que vous veuillez auoir, lire & entendre leditt time cy-deuat escrit en trescorrect Latin, & apres connerty en langage François, pource que selon cours de nature vous approchez de l'aage de vieillesse à qui est den, reuerence, & honneur selon les merites & les bienfaicts de l'aage precedent. Si croy toutesfois que vous desire ce liure, asin que vous cognoissie plus à plain que ce au gounernement du Royaume de Frace, ou de autre quelconque Segnorie, Dame V ieillesse la sage, & attrépée n'est preserée & mise deuat ieunesse la solle, & la demesuree; tel Royaume o si faite Segnorie est semblable à la nef faite de vieilles tables, qui est sans gouvernal tres-loing de port és ondes de la Mer. En obeissant du tout à voz comandemes, ie me suis essayé de couertir en François au moins mal que i ay peu, ce liure auant nommé, qui est comme vous scaue en lagage Latin faict par grad artifice & de

sentences moult graves & soubtiles - Ou proces duquel ie ne conteray aucunement histoires pourtant que it delaisse La principalle matiere de ce liure, qui gift en rien historial, ains est de Philosophie naturelle & moralle: & combien que le fardeau dont vous m'auez chargé surmonte la petitesse de mes sorces toutes voyes pour rendre l'obeyssance que ie vous dois, ie me suis essaye à la porter sur mes foibles espaules en gardant deux choses, l'une pource que en language vulgaire ne peut estre gardé plainement art de Rhetorique, l'oseray de parolles et sentences promptement entendibles & cleres aux lifeurs, & escouteurs de ce liure, sans rien laisser qui soit de son essence, l'autre chose est que ce qui semble trop brefou trop obscur, ie l'alongeray en exposant par mots, & par sentences. Je doncques attribue & dedie à vous tres-noble Duc & Prince dessus nomme, cette translation, & la transporte en vous, en depriant qu'il vous plaise detreprendre le tout & la partie de la defence d'icelle contre les envieux si aucuns parauenture sans iuste cause s'efforçoyent de la calomnier. Et quant aux choses moins bien di les ou faictes, ie demande pardon & benigne excusance en soubmettant moymesmes & mon œuure à la correction d'un chacun plus sachant & mieux instruict à telles choses, & requiers humblement, & deprie celuy Dieu qui par sa toute puissance peut toutes choses bonnes, qu'il enlumine mon obseur entendement, qu'il mette en ma bouche droictes et bien sonantes parolles, qu'il conduye ma main, asin que ie ne mette parolles ne sentences contraires à bonnes & saincles



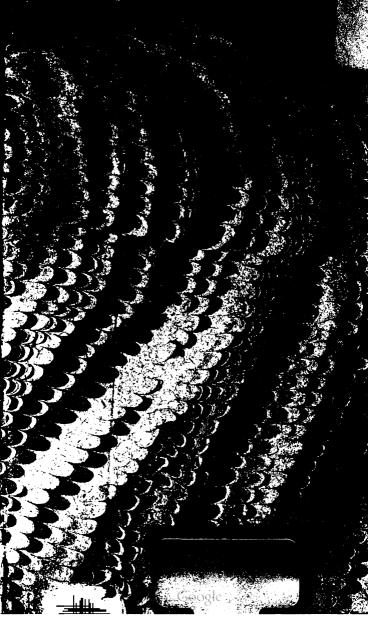

